

# e Monde

**BOURSE** 

VENDREDI 23 AOÛT 1991

# M. Gorbatchev affirme «contrôler entièrement» la situation

## **Aider** mais qui ?

La fin de la rocambolesque Lavanture des huit putschiates moecoviten lève une lourde hypothèque sur l'ensemble dea relationa internationales at permet à tous ceux qui evalent misé sur M. Gorbatchev, sur sa « nouvelle pansée » en politique étrangère, de respirer plus libre-ment. M. George Bush, qui doit à sa coopération avec la président soviétique les succès remportés vera l'avanemant d'un « nouval ordre international» dont il se veut le père, est le premier de ceux-là.
Meie si une jola unanime a
accueilli en Occident le rétablissement des autorités légales à Moscou chacun sent bien que cette parenthèse de trois jours a profondément modifié le paysage.

OF SERVICE

-2:2

الله معدد و و يودا اليور ميانية . الله معدد و يودا اليور ميانية .

Pour le mailleur d'abord, puis-que l'URSS vient de fournir le pre-mier té moignage crédible d'un Les relations que l'Occident doit entretenir avec elle n'en sont pas moins d'une cartaina manièra remises en cause et pour l'heure un peu plus complexes. Plusieurs responsables, en France, en Alfemagna et an Grande-Bretagne notamment, ont d'ailleurs exprimé le besoin d'une prochaine concer-tation entre Occidentaux pour la radéfinition qui e/impose. La vielle question mai posée – faut-il aider Gorbatchev? – se rapose aujour-d'hui à eux, mais l'on s'est rapproché d'una mailleure formula-tion : qui faut-il-aider, qui exerce la pouvoir en URSS?

2 in 1 ON ne saurait en effet s'en tenir aujourd'hui à la seule constatatinn qua M. Gorbatchev incame la pouvoir légal de l'Union. M. Boris Étsine, qui n'était fort jusque-là que de son succès popu-laire dans une République repré-sentent plue des daux tiers de l'URSS, e fait une frecassente irruption sur la scène internatio-nale. En montant sur un char non seulement pour eppeler à la résistance russe, mais pour réclamer le retour de Gorbatchev, il e gagné la

Pendent ces trois jours où le président soviàtique était reclus dans sa datcha par ceux qu'il avait bu-même mis en place, il e été l'interlocuteur direct des dirigeants occidentaux, jusqu'à ce coup de téléphane à Bruxelles où il annonça lui-même aux ministres des affaires étrangères de l'OTAN la fin du coup d'État. Le rapport de forces entre les deux hornmes est déjà bouleversé non seulement en URSS, mais ailleurs: il suffit de cumperer la popularité que vaut à M. John Majnr le feit d'avoir d'amblés mont crise de ces derniers jours, sur le président de Russie et le prix que paient aujourd'hui les dingeants français pour l'avoir, à une autre époque, traité de haut.

> AU-DELA des rapports entre AMM. Etsine et Gorbatchev, c'est l'avenir de l'Union, la révision tant attendue des liens entre la centre et les Républiques, la stabi-lisation des institutions soviétiques dont dépend en partie la mise en œuvre des réformes économiques, qui sont en cause. Les moyens dont disposent aujourd'hui lea Occidentaux pour influer sur la cours de cea chases sont plus puissants qua jamais.

Les réticences de certelne, Américains et Britanniques en par-ticulier, à financer l'aide à l'URSS ne portaient pas seulement sur le montant de cette alde, mais sur son efficacité présumée, c'est-àdire notamment sur les capacités de M. Gorbatchev à imposer de vraies réformes. Il ne faudrait pas que, pour régler des comptes poli-ticiens, on se trompe à nouveau de sujat, ce qui aerait pnur le coup un daplarable effet de la



Le président de l'URSS, qui a repris ses fonctions, remercie M. Eltsine Le ministre de l'intérieur s'est suicidé, les sept autres putschistes seront jugés

tenu en résidence surveillée en Crimée, le pré-ment soviétique. sident soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, est arrivé à Moscou dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 août. Auparavant, il avait fait lire à le télévision soviétique un message dans situation ». Pour M. Gorbatchev, l'échec du putsch est une «importante victoire de la M. Bons Eltsine, pour l'aide que celui-ci lui evait fournie durant les trois jours du coup

Les membres du Comité d'Etat pour l'état d'urgence ont été arrêtés et vont passer en M. Eltsine a, d'autre part, mis en cause dans invitation à M. Eltsine à se rendre en France.

Destitué lundi «pour raisons de santé» et la putsch M. Loukianov, le président du Parle-

Le retour eu pouvoir de M. Gorbatchev a amené les Douze à annuler le sommet européen qui devait se tenir, vendredi, à La Haye. Evoquant l'evenir politique de l'URSS, le lequel il déclareit « contrôler totalement la ministre français des effaires étrangères, M. Roland Dumas, a estimé, jeudi à Paris, que la coopération entre MM. Gorbatchev et Eltperestrolka». Il a remercié le président russe, sine «qui ont incamé la résistance est indispensable. Je souhaite qu'ils jouent tous les deux un duo parfait». A Washington, le président Bush e salué le « grand courage » et l'immense stature du président de Russie.

M. Mitterrand a, par ailleurs, reçu, jeudi jugement. L'un d'entre eux, l'encien ministre metin, M. Kozyrev, le ministre russe des de l'intérieur, M. Boris Pougo, s'est suicidé. affaires étrangères, auquel il a transmis une

## Du putsch à la révolution

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

par Jacques Lesourne

NE commençons pas à réé-crire l'Histoire. SI, à terme, l'àchee de le resteuretion conservatrice était certain, rien n'essurait qu'en querente-huit heuras le drame tuurnereit à l'opéra-bouffe. Ce dénouement eccéléré tient à deux causes, et deux seulement : le manque de professionnalisme des complo-teurs, véritables morts-vivante incapables de comprendre l'état des forcas politiques et sociales dans l'URSS d'aujourd'hui et usés par les pratiques

du communisme au point d'evoir perdu toute aptitude à décider ; le enurage du petit groupe qui, depuis plusieurs années, est à l'evant-gerde de la lutte démocratique en Union soviàtique : en premier lieu Boris Etsine, puis Edouard Chevardnadze, Anamli Sobtchak et quelques eutres ; enfin, un à deux millions de Russes, de Baltes et de Moldaves, qui ont osé prendre des risques per-

Lire la suite page 4

## Sans les chars...

de notre envoyé spécial

L'échec do putsch a, dans le même temps, vidé et rempli Mos-con. Le vide, surprenant, dans le centre de la capitale, a été créé. dans l'eprès-midi du mercredi 21 août, par la disparition des bliodes eo position près des officiels. Car les Moscovites com-micocaieot à s'hebituer à ces pateurs». chars, plus ou moins camoulés, autour desquels ils venaient dis-cuter du pourquoi et du com-ment du coup d'Etat. Le lâchage des putschistes par la hiérarchie militaire e renvoyé les tankistes dans leurs casernes.

« Maison Blanche», siège du Soviet suprême de la République de Russie, qu'on la lrnnve. D'heure en heure plus nombreux, les militants de la liberté, les familles et les badauds sont attirés par ce camp retranché, qui devient le haut lieu à visiter au

On y vient entendre, retrans-mise par haut-parleurs, la session extraordioaire du Soviet de

> **ALAIN FAUJAS** Lire la suite page 3



## Une nouvelle donne à Moscou

par Michel Tatu

Plutôt uo petit fauteoil que pas de fauteuil du tout. C'est sans doute cette réflexion qu'e dû faire le « onuveeu Gorbatchev» revenu jeudi 22 août au Kremlin. Car le président de l'URSS retrouve noe situation bieo différenta de celle qu'il avait laissée au début de ce mois, avant les vacances aussi mnuvementées qu'imprudentes que lui a reprochées M. Chevardnadze.

La grande nouveauté est bien évidemment le changement radical qui s'est opéré dans le rapport de forces entre M. Gorbatchev et son rival Boris Eltsine.
Le présideot russe était déjà Or Boris Eltsine est, lui aussi, un

passé ces derniers mois de la position d'adversaire à celle d'al-lié difficile. Il est maintenant le sauveur, le protecteur auquel on doit tout. Il faisait déjà de l'om-bre au président fédérel pour avoir été infiniment mieux élu que lui. Le voici plus populaire que jamais, houore par toutes les capitales étraogères, promu au rang de chef de file incontesté du camp du progrès. Et comme le camp d'en face est, pour le moment do moins, liquéfié, on pa voit pres ce cui pourprait timi. ne voit pas ce qui pourrait limi-ter son autorité. Plus question, par exemple, de jooer de la droite contre la gauche, de prati-quer le centrisme dont le prési-dent avait si bien joue pendant

bomme d'appareil qui connaît les règles. Justifié dans ses ambitions par un oouveau parcours sans faute à l'heure du danger, il oe fera pas de cadeau à celui qui reste pour lui un allié politique, pas un ami. Il l'a déjà montré en se saisissant pratiquement des leviers du pauvair non seulement en Russie, mais dans ce qui reste de «centre». Ce sont ses services qui ont arrêté les comploteurs, c'est lui qui donne les nrdres aux forces armées. Il y a là une situation qui dépasse le cadre strictement constitutionnel, et des ajustements vont être nécessaires, mais c'est certaine-ment M. Gorbatchev qui devra faire les principales concessions. Eo cas de cooflit d'ailleurs,

chances de faire prévalair ses vues euprès d'une bureaucratie fédérale décapitée et démorelisée. Sans doute la restriction des pouvoirs du président fédéral ne date-t-elle pas d'aujourd'hui : elle avait commencé dès avril, avec le prneessus de Novo-Ogarevn qui faisait des Républiques des partenaires de plus en plus envehissants, avec le traité d'Union qui consolidait plusicors acquis en ce sens, mais qui pourrait bien maintenant être révisé de manière plus redicale encare. Mais sujourd'hui la relation change de nature. Le centre est clairement identifié avec le putsch, evec tout ce qu'il y a de plus réactionnaire dans le sys-

Lire la suite page 4

## L'assassinat de Chapour Bakhtiar

La France demande l'extradition d'Ali Rad Vakili, eměté à Genève La semaine de quatre jours Un bilan de l'expérience menée à l'usine Peugeot-Talbot de Poissy

page 19

# Voyage avec Colomb

21. - Au bord des mondes

En Martinique, Colomb soulèva des passions nù e exprime la melheur d'être une île. Et Aimé Césaire, entre poésie et politique, transmet un message aux socialistes français...
Lire page 2 le vingt et unième épisode
du feuilleton d'EDWY PLENEL

#### LIVRES • IDEES

■ Pour saluer Angus ■ Le rire d'Habibi ■ Histoires littéraires par François Bott . La résurrection dans un caté . Le diplomate en sabots E L'uniqua vie da Véronique E Photo de familie Droit de cités E L'appel de l'aube E Rencontres américaines : Jim Harrison e Ordre et désordre des choses pages 11 à 15

Le sommaire complet se trouve page 24

# M. Mitterrand contesté

par Jean-Yves Lhameau

M. Mitterrand aura décidément bien do mal à effacer la fâcheuse impression laissée par son inter-ventinn télévisée du lundi 19 anût, jour du coup d'Etet manqué de Moscou, bien qu'il se soit efforcé, mercredi soir, l'échec devenu patent, de l'expliquer, de la justifier, avec clarté cette fois et même un brin d'emportement.

S'il avait qualifié cette affaire, lundi soir, de « putsch irréaliste, superficiel», s'il avait parlé de la a faiblesse profonde, reelle, intel-lectuelle, politique des auteurs du pusch», comme il l'a fait mer-eredi, il aurait probablement coupé court au flot de critiques que l'opposition s'était préparée, d'avance, à déverser sur lui des sa prestation terminée.

On peut certes trouver dans ses propos de lundi les prémices de l'analyse livrée mercredi. La lecture de la lettre que lui avait adressée M. Ianaev, porte-parole des putschistes, aurait été hila-rante si la situation n'avait été

de la France, il n'a pas trouvé mieux que de traiter leur auteur de «brejnévien».

Lire la suite page 8

lourde de dangers, M. Mitterrand pareisseit d'ailleurs se retenir d'en rire. Comment prendre au sérieux, semblait-il dire, un homme et ses complices qui chassent M. Gorbatchev du pouvoir en assurant qu'ils sont décidés e poursuivre sa politique el qui, afin d'y parvenir, font donner les chars? Cette sorte d'humour ne pouvait pas passer la rampe.

Dans le débat politique, l'adversaire a tout intérêt à s'en tenir au premier degré et à ignorer le second. C'est ainsi que le débat, comme souvent, verse dans l'ab-surde. M. Hervé de Charette, proche de M. Giscard d'Estaing, qui a feint de s'indigner que M. Mitterraod « serve de facteur à M. Ianaev », co est uoe triste illustration. M. Lang, dans l'autre camp, l'a rejoint lorsque, pour répondre aux critiques de M. Giscard d'Estaing sur la « faiblesse » des premières réactions de la France, il n'a pas trouvé

Lire la suite page 8

- Lire aussi –

- Un cnup d'Etat de soixante et une heures ■ Questions autnur d'un putsch
- M. Gorbatchev, coupable ou victima?
- La folie opération de sauvetaga da Mikhail Gnrbatchev par les autorités russes
- L'« Echn » inattandu da Moscou par ANNICK COJEAN
- Washingtnn : le préaident Buah ramarque l'« immanse stature» da M. Eltsine
- par ALAIN FRACHON ■ Londrea : M. Majnrest favorable à un réexamen da l'aida necidantale à
- Bonn : la cauchemar est fini par HENRI DE BRESSON Pékin : ambarras
- par FRANCIS DERON ■ Laa régimea cnmmunistes asiatiques n'appréciaient guère la politi-qua de M. Gorbatchev par PATRICE DE BEER
- Happy end à l'OTAN par JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE
- Les économies est-européennes veulent s'arrimer plus rapidement eux pays de la Communauté
- par FRANÇOISE LAZARE Les merchés financiers et pétroliers rassurés par DOMINIQUE GALLOIS et ERIC LE BOUCHER
- Chez les communistes français : « Bien sûr qu'on a condamné le coup d'Etat! »

par OUVIER BIFFAUD pages 3 è 10 et page 24

A L'ETRANGER : Algérie, 4.50 DA; Merce, 9 DH; Tunisle, 750 m.; Allemegne, 2.50 DM; Autriche, 25 SCH; Beleigue, 40 FB: Canada, 2.25 S CAN; Ambles-Réunion, 8 F; Côte-d'Ivoire, 485 F CFA; Damemerk, 14 KRD; Espogne, 180 PTA; G.B., 85 p.: Grèce, 220 DR; Intende, 1,20°£; Halle, 2 200 L; Lizembourg, 42 FL; Norwège, 14 KRD; Pays-Bas, 2,75 FL; Portugal, 170 ESC; Sénégel, 450 F CFA; Suèce, 1,50 FS; USA (NY), 2 S; USA  2 Le Monde • Vendredi 23 août 1991 •

# Voyage avec Colomb

ORT-DE-FRANCE. - Christophe Colomb a aussi fait la guerre du Golfe. La nouvelle nous parvient à l'escale de Martinique, pays peu ordinaire où la politique fut toujnurs un haut langage, affaire de conteurs et de diseurs issus d'un peuple qui ne laissn jamais abâtardir son avenir dans la démagogie d'un par-ler prétendument e populaire ». Les hommes de siction y brassent encore le réel, le façonnant et le révant. Jeu forcément risqué où l'invention verbale autorise parfois la démesure, vnire le déra-page. C'est ainsi que, sous le titre « Christophe Colamb et George Bush ou les droits de l'homme blanc », l'écrivain Raphaël Confiant publia en pleine « Tempète du désert » une tribune libre dans France-Antilles dénonçant « la guerre raciste des Blancs judéo-chrétiens contre un pays du tiers-monde». « Ce que les Occidentaux appellent hypocrite-ment e les droits de l'homme » ne sont en réalité que les droits de l'humme blunc. onursnivait-il. Christnphe Colomb-

Scandalisé que certains intellectuels martiniquais puissent envisager de commémorer le cinquième centennire des e crimes contre l'humnnité commis por ces psychopathes sanguinaires que farent Colomb, Cortés et les outres » et annon-cant son intention d' e empêcher por tous les moyens cette célébrotinn de l'infamie», Confiant se lançait ensnite dans une compuraison scabreuse; « Et dire que les « yich man Ruthschild ». comme on dit en créole, ovec un sens inné du morketing, ont réussi à placer le génocide de leur peuple ou Top 50 des génocides mondinux! Et dire que les Occidentoux culpabilisent terriblement d'en ovoir gazés six millions au cours des cinq petites années de la seconde guerre mondiale alors qu'ils ont complètement essacé de leur mémoire le massacre de 50 millions de Négro-Amerindiens pendant trais longs siècles l'Autrement dit, les droits de l'homme sont valobles pour les victimes de Dachau, pas pour nous. » Le signataire de ces lignes blessées et blessantes est pourtant l'auteur d'un roman tragi-comique salué par la critique, le Nègre et l'Amiral, dont la cible est le vichysme en sa version tropicale et où l'amiral n'est pas celul de la mer océane, mais l'amiral Robert, envoyé plénipotentiaire du maréchal Pétain.

Kaléidoscope planétaire, notre héros est condamné à rélléchir les passions et les haines du moment. Depuis le début de ce périple, aucune escale n'avait révélé autant d'agitation et de polémiies autour de 1992. Entrevue par Colomb lors de son quatrième et dernier voyage, en 1502, cette terre fait entendre l'écbo de notre détour sénégalais, cette Afrique déportée sur le Nouveau Monde dans la foulée des conquêtes et largement oubliée par cette célébration d'une épopée hispanique, fût-elle métis-sée. Une blessure non cicatrisée conforte le sentiment d'avoir été relégué sur le bas-côté de l'Histolre, d'être encore exclu du devenir du monde. Mnis, dans ce microcosme insulaire, la violence des mots continue de s'épuiser en d'infinies tolérances. Sirotant un pėtė-pieds – on dit aussi un sec, un feu, un pétard, bref un puneh - au balcon de l'hôtel impératrice, on peut toujours apercevoir sur la place de la Savane la statue de Joséphine de Beauharnais, qui ne fut pas pour rien dans le rétablissement de l'esclavage par son Napoléon de mari, relour à ce temps ressassé jusqu'à l'overdose par le poète : e Et l'on nous vendoit comme des bêtes, et l'on nous comproit les dents, et l'on nous tâtait les bourses et l'on exominait le cati et le décati de notre peau et l'on nous palpait et pesait et suipesait et l'on passait à notre cou de bête domptée le collier de la servitude et du sobriquet... »

E N allant à la rencontre de l'auteur de Cette psalmodie, on croise un Monument à la liberté inachevée, sym-bole figé d'une impatience mèlée d'imissance. C'est un pied de la mairie de Fort-de-France, où nous reçoit l'homme dont ici tout procède, en littérature eomme en politique, Aimé Césaire. A soizante-dix-buit ans. le personnage, sobre et réservé, intrigue par sa façon hien à lui d'être au cœur et en retrait du monde. Plus ancien du de l'île, inamomonde. Plus ancien eu de l'ue, inamo-vible maire et député, père du Parti pro-gressiste martiniquais qui domine la vie politique locale, cet « épi de lumière » fascina et surprit, en 1941, André Bre-ton, accablé de ténébres sur le chemin de son exil américain. Ce fut en effet un précurseur, frayant un chemin solitaire où se sont apprivoisées les contradictions d'une conscience vigilante. Redoutable procureur du colonialisme, il fut enpendant l'avocat de la « départementnlisation » dont l'apport fut à la fois d'égalité nouvalle et de dépendance accrue. Communiste durant quatorze ans, il sut dès 1956 rompre avec le stali-nisme, dont il dit aujourd'but : « Ce n'esi pas que nous nous étions trompés. c'est que nous étions trompés. C'était une immense imposture. » On l'écoute avec d'autant plus de plaisir que, refusaot d'ordinaire les interviews, il a rendu rare sa parole.

« Nous sommes des crachats, des vomis de volcan. Peut-être disparaîtrons-nous

un inur pour devenir un niseau marin. Mais nous survivrons encore longtemps. Nous sammes nés de la catastrophe, nous la surmanterons. Si ma raison est pessimiste, mon instinct ne l'esi pas.»

Cette identité en clair-obscur est filie d'un malheur ambigu puisque née de la traite et de la colonisation, obligée de se forger après un arrachement sans retour. « Nus avons sans doute de nombreux oleux, mais, pour l'immense majorité des Antillais, la clé de l'identité se trouve en Afrique. Un jeune Martiniquals ne peut comprendre son pays suns fuire ce détour par ce continent malmené et violé qui, jusqu'à présent, no s'en est jamais remis. C'est notre géographie cordiale, notre traumatisme originel. Je me suis découvert dans la rencontre nvec le monde ofricain. Quand, ou Sénégal avec André Malraux, j'ol vu la reine Sebeth

seul le peuple peut foire. Mitterrand o reconnu le droit à la différence, et j'ni snutenu cette ouverture. Mais mointenant il y o une demonde nouvelle. Je revendique pour lo Martinique, pour les Antilles, la reconnaissance de leur spéci-ficité et de l'existence d'un peuple martiniquais qui puisse prendre en mains ses propres affaires. Une région autonome m'irait fort bien...»

Message transmis aux socialistes frauçais dont ce député, qui leur est appareoté, avoue ne pas bien comprendre « les querelles de clans et de féodalités ». a La disparition des idéologies, c'est une bonne chose s'il s'agit de l'imposture, de in langue de bois, du sectarisme. Mois, dans les débris, encore jaut-il nu moins, dans les débris, encore jaut-il nu moins sauver les idées. Et d'idées, je n'en vois pas beoucoup. Les éléphants, c'est effroyable, non? » Avant de nous donner

la pièce de Shakespeare. Les blessures de naissance, inujuurs. Celles qui lui firent dire en 1955, dans soo Discours sur le colonialisme, que « l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable ». Aux Antilles, rien o'est simple...

DIFFICILE, par exemple, de com-D prendre le pourquoi des vocations multiples suscitées ici par le cinquième centenaire. Deux comités afficiels sont déjà en lice, tous deux animés par des responsables du PPM, le parti de notre dépoté-poète. Le premier, initié par le conseil régional, a choisi pour intitulé e lo rememorotion du choc des deux mondes». Dans ce pays littéraire où tout commence par une citation, ses organisateurs ont placé en exergue nne phrase donce-amère d'Octavio Paz, récent prix Nobel mexicaio : e Les hammes et les sociétés ne meurent pas de

entendez française, de la Guyane à Paris et s'intitule Comité France-Caralbes pour le cinquième centenaire de la rencontre des denx mondes. Pariant sur l'e actualité » de la relation entre les deux bords de l'Atlaotique et optant pour une réévaluation positive de la découverte, « clé d'un essor fantastique des idées », il o'en laisse pas moins transparaître in même mélancolie identitaire, au détour de sa déclaration d'intention : e Retour sur soi, retour à soi, à l'heure crépusculaire d'être soi-même ». La Martinique ne risque-t-elle pas de n'enivrer de littérature? Vice-présidente de ce comité, Isabelle Gratiant est évidemment petite-fille d'un poète, Gilbert Gratiant, dont Césaire a dit un jour qu'il symbolise « les Antilles de la sueur et de la révolte » par opposition à celles de l'usine et de la fortune. Mais ce qui la révolte, elle, c'est que l'on « ressasse le malheur ». « L'important, ce n'est pas ce qu'on nous o fait, mais ce que nous ferans de ce qu'on n fait de nnus. Nous sammes arrivés par effraction sur la scène de l'Histoire. C'est ainsi, assumons i »

Entre l'Europe à venir, les élections régionales et le cinquième centinaire, 1992 s'annonce moovementée sur cette In meurtrie, en peine existentielle. Entre ceux qui se sentent malgré tont béritiers d'une Europe « indéfendable » et eeux qui la rejettent avec virulence pour le même motif, se glisseut ceux qui regardent vers la Caraïbe et l'Amérique latine, tel le Groupe révolution socialiste, petite organisatinn Indépendantiste ne se voulant ni martiniquaise ni guadeloupéenne mais antiliaise et révant d'une identité oquvelle, d'archipel nt non plus d'île. Car ce qui s'exprime ici, c'est bien le malheur d'être une île. e Le monde est divers, l'insularité est délire d'homogène », a récemment écrit dans une revue baîtienne le Martinionais Alain Ménil, jetant du piment sur la blessure antillaise: a Nous sacrifions à la haute idée que nous avons de nous-mêmes sans risquer d'affronter le spectacle que nous sommes devenus, miettes assistées et conducator de village confondus. A défaut d'apprendre à l'école du vroi, nous avons falt de l'illusion littéraire le maître mot de noire histoire, ayont effocé toute marque distinctive entre l'histoire réelle et son récit. »

L A fiècbe pourrait aussi bien viscr Colomb, qui, en réussissant enfin confondra ses reves et la réalité. Bientôt inventeur de Paradis terrestre, l'Amiral du déclin brille d'un éclat faronchement littéraire. Déjà perceptible, son aimable folic messianique va s'épanouir dans un sursaut qui le sauvera pour l'éteroité, le distinguant des ordinaires conquérants, chercheurs d'or et de royaumes. Sous le coup de l'échec d'Hispaniola, le gouverneur s'éclipse pour laisser place au déconvreur où se révèle l'utopiste. Revenu en juin 1496 en Espagne, Colomb attendra denx ans avant de pouvoir se lancer dans son troisième voyage, on mai 1498. Deux ans durant lesquels il ctonne la cour par sa nouvelle vêture dont on ne saura jamais si elle traduisait un réel accès mystique ou un nouveau tonr de comédien. Il s'est fait pousser la barbe et, tel un moine franeiscain, porte désormais une robe de bure ceinturée d'un simple cordon. An bas de ses écrits, il n'appose plus qu'une signnture énigmatique qui embarrasse encore les historiens, partagés entre l'bypotbèse d'noe codification de la Sainte-Trinité on celle de la marque cabalistique d'une secrète judaîté :

S.A.S. XMY Au-dessous, son babituel XooFE-RENS - le Porte-Christ - ou, dans nne fausse sobriété, El Almirante. Avant de reprendre la mer, il fait établir un acte de majorat qui fait de son fils aîné, Diego, son héritier, et dans lequel il pré-cise que celui-ci devra, après sa mort, ntiliser la même signature en prenant soin d'écrire les mystérieuses lettres de bas en hant selon l'ordre des colonnes. Enfio, le voici de nouveau en mer, entraînant six vaisseaux! et ! quelque trais cents personnes parmi lesquelles, ponr la première fois, trente femmes. Abandonnant le parcours des premiers voyages, il descend plus au sud, jusqu'aux îles do Cap-Vert et au-delà, à la latitude de la Sierra-Leone. Puis il oblique vers l'ouest, piquant directement vers le continent sud-américain. Il sait ce qu'il cherche, il l'écrit : e une très

Les Indes véritables

Retrouvez les épisodes de « Voyage avec Colomb » sur France-Cults lundi au samedi, a 18 h 15.

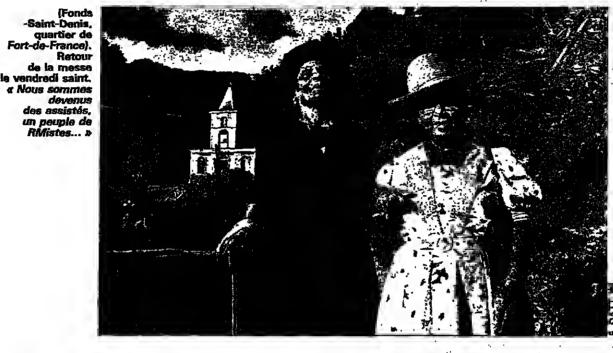

# 21. Au bord des mondes

par Edwy Plenel

de Casamance, je me suis dit que c'est de là que devoit venir ma grond-mère tunt elle tul ressembluit, une petite négresse de hameau habitée de la même force, du même charisme. Puls un masque rouge s'est avoncé, nvec des cornes et des miroirs, symboles de richesse et de connaissance, et j'ai olors reconnu le diable de nos carnavais. Là-bas, c'est un dieu; chez nous, c'est devenu un diable, le diable des vaincus. »

TÉSAIRE désarconne son interiocnteur par sa manière tranquille, sinna enjouée, de retourner un pessimisme foncier en argument d'avenir. « Est-ce qu'il y a encore une identité martiniquaise? La question se pose tant le mal le plus profond de la société antil-laise est l'oliénatian. Mais je réponds oui. Elle est même plus forte que jamais parce qu'elle se sent menacée. Nous ne produisons plus rien, nous sommes devenus des assistés, un peuple de « RMistes », en voie de paupérisation. Le plus grand danger qui nous guette, c'est d'assister au déroulement de notre pro-pre histoire. » La conversation rencontre lors des inquiétudes déjà évoquées en Gnadelnupe, dessinant les contours d'une prochaine tension entre Paris et les départements américains. « Nous vivons le drame d'un petit pays qui se sent menacé de toutes parts. Qui sommes-nous, où allons-nous, la locomotive européenne ne va-t-elle pas nous pas-ser dessus? Notre rapport à l'Europe est ombigu, de peur et de fascination mêlées. J'ai voté contre le traité de Rome quand on voulut nous faire craire que notre rhum allait glouglouter dans des gosiers butuves habitués ou schaups. Aujourd'hui, nous sommes très mal partis, sons débouchés, auverts à tous les vents. Rien de ce que nous produisans qui ne puisse être produit ailleurs à de meilleures conditions. Les François nous disent : il fout choisir, on ne peut pas être dedans ou dehors. Moi, je réponds : on peut être nu bord, nous sommes nu bord des mondes. »

Après avoir snggéré en 1981 un « moratoire » dans la revendication statutaire, soutenant l'œuvre décentralisatrice des socialistes, Césaire estime que cette période est désormais révoloe. « Vis-à-vis de l'Europe, nous devons obtenir un statut dérogatoire, tirant les conséquences politiques, culturelles, économiques de notre spécificité. Le temps est venu de dépasser la décentralisation. L'indépendance est un besoin naturel qui n'n rien de honteux. Mais on ne fait pas n'importe quoi n'importe quand. On ne fait pas contre le peuple une chose que



de Delahaye de 1789 : indigàne le

consé. le politique cède la place ao poète. Il revient sur la « négritude », inventée avant-guerre en compagnie de Senghar avec la revue l'Etudiant noir, dont cependant il ne voulut jamais faire nne arme politique, un « négrisme » d'exclusion. e Mn négritude, ce n'est pas de l'ordre des dieux de la cité mais des divinités du foyer, des pénates.» Interrogé sur son œuvre, de plus en plus dis-crète au fil des ans, il dit simplement : « La politique et la poésie, ça se partage

Enfin, il évoque Saint-John Perse avec ce commentaire amusé : e C'est un grand poète, mais un poète bèké. \* Bêké. c'est-à-dire Blanc créole. e Il y a chez lui un esprit de caste, la conscience d'être d'une noble race. Lui c'est Prospero, moi Caliban. » Prospero, le maître de l'île de la Tempête, et Caliban, son esclave que Césaire fit nègre dans son adaptation de

leurs contradictions mais de leur incapacité à les résoudre. » L'un de ses animateurs, Roland Suvelor, directeur des Cahiers du patrimoine, explique ce choix : e Ni béattfication, ni hostilité. 1992, ce ne peut être chez nous « embras-sons-nous, Folleville », mais ce n'est pas une raison pour sortir le coutelas. Depuis vingt-cinq ans, aucun intellectuel antillais n'ouvre la bouche sans parler d'identité, mais c'est pour sombrer dans une nouvelle alienation. Avant, Il fallait être blanc, faire ses humanités. Maintenant, il faut être noir, jouer du tam-tam. On nous dit qu'il faut retrouver nos racines. Mais un arbre, s'il n'est que racines, il ne monte pas, ne pousse pas, reste enfaui. Un arbre, cela doit s'ouvrir, faire

structure qui se veut e nationale » -

grande terre ferme » ... Prochain article:

S'ouvrir, tel est l'objectif de l'autre

des fruits, des fleurs.»

entre la la

100 mg/m

The state of Sale Marie and di

\*\* B Z .: 110 '5'

The second secon

St. All all garter i tent Ger





# APRÈS L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT EN URSS

# La plupart des auteurs du putsch ont été arrêtés

Eltsine super-star. C'était déjà vrai au lendemain de l'élection présidentielle du 12 juin, lorsque l'ex-trublion du comité central, bête noire das conservateurs, avait été élu triomphelement dès le premier tour président de la République de Russie au suffrage universel contre cinq candidats communistes. Le dénouement tragi-comique d'un coup d'Etat de trois jours, mercredi 21 août, a consacrá eux yeux du monde le rôle de sauveur de la démocratie que les Russes reconnaissaient déjà depuis plusieurs mois à Boris Eltsine.

C'est done au président russe « et au peuple russe » que le président soviétique Mikhail Gorbatchev a du naturellement rendre hommage dès son retour à Moscou, dans la ouit de mercredi à jeudi, à l'aéroport de Vnoukovo, hâlé et en chemise à col ouvert. M. Gorbatchev a également salué l'échec du putseb comme « une

importante victoire de la perestroika», et a fait le récit de la résistance qu'il avait fait le récit de la résistance qu'il avait lui-même menée dans la datcha de la presqu'île de Foros, en Crimée, où il était tenu cloîtré depuis dimanche soir. Dès la soirée de mercredi, M. Gorhatcher avait fait lire à la télévision soviétique un message dans lequel il déclarait « contrâler totalement la situation » et avoir donné l'ordre au général Mikhail Molsseev, le chef d'état-major des forces armées soviétiques, de faire revenir toutes les troupes dans leurs casernes. Le président Gorbatchev venait d'être « libéré» par deux émissaires de M. Elisine : le vice-président de chev venant d'ent «nocre» par deux emis-saires de M. Elisine : le vice-président de Russie, le colonel Alexandre Routskoï, et le premier ministre russe, M. Ivan Silaev, qui s'étaient rendus en Crimée en avion pour le rencontrer. Pour des raisons disséeotes, le chef du KGB, M. Vladimir Krioutehkov, et trois autres des hoit auteurs du coup d'Etat, avaient eux aussi pris l'svion pour Foros pour rencontrer M. Gorbatchev avec lequel ils ont tente une ultime explication.

M. Gorbatchev a pris contact par télé-phone, dès sa libération, avec plusieurs

dirigeants occidentaux, dont le président Bush, et soviétiques (entre autres MM. Eltsine et Nazarbaev, le président du Kazakhstan).

M. Eltsine a annonce jeudi matin aux M. Elisine a annoncé jeudi matin aux parlementaires russes que tous les membres du Comité d'Etat pour l'état d'urgence, qui avait pris le pouvoir lundi 19 août, se trouvaient en état d'arrestation, sauf M. Baklanov qui, jouissant de l'immunité parlementaire en tant que député, a dû être relâché. Il n'a pas précisé si M. Pavlov – dont l'agence Tass annonçait mercredi après-midi avec un humour sans doute involontaire que son « état de santé s'était amélioré grâce cut soins opportuns qui lui avaient été prodiqués », après son abrupt remplacement. gués », après son abrupt remplacement mardi soir – figurait parmi les personnaces détenos mais l'ancien ministre de la défense le manéchal lazov et le chef du KGB ont été arrêtés et « un graupe spécial a été entoyé chercher l'ancien ministre de l'intérieur Boris Pugo chez lui «, a cit M. Elsine. Selon l'agence non officielle Interfax, M. Pugo aurait en fait tenté de

se suicider et se trouvait jeudi matin dans

un état grave. Un député russe a même annoncé sa mort. Le prisident Elisine a décidé d'office, et bien que cela ne fasse théoriquement pas partie de ses compétences, de limoger son

vieil ennemi le president de la radio-télévi-sion d'Etat, le conservateur Leonid Kravtchenko, qu'il a remplacé par le ministre de l'information russe M. Mikhail Poltoranine. Le Parlement de Russie a également voie une résolution octroyant au président russe des pouvoirs étendus, grâce auxquels il peut limoger les fonctionnaires locaux qui ont soutenu le coup d'Etat.

#### L'heure des règlements de comptes

Le couvre-feu et la censure ont été leves, les troupes et les blindés ont quitté Moscou euphonque, les journaux ont com-mencé a reparaître normalement jeudi. La situation a mis plus de temps à se norma-liser dans les Républiques baltes, où l'armée avait adopté une attitude plus dure. Sur le front politique, l'heure des règle-ments de comptes a déjà sonné. Le Parti

communiste, qui sans paniciper directe-ment au coup d'Etat, n'a pas brillé par son audace pendant ces trois jours, tente à présent de tirer profit de la situation : le comité central du PCUS a déclaré, jeudi, qu'il allait se réunir prochainement pour examiner le comportement de certains dirigeants communistes et notamment de ceux qui ont participé à la destitution de M. Gorbatchev.

Le premier ministre de Russie, M. Ivan Silaev, a accusé nommément jeudi matin le président du Soviet supréme, M. Ana-toli Loukianov, d'avoir été l'un des principaux instigateurs du coup d'Etat, bien qu'il ne fui pas membre du Comité d'Etat : «Je tien» à raus informer qu'il était l'idéologne en chef de la junte », a déclaré M. Silaev aux députés russes. D'autres voix et pas des mondres, se sont élevées respiétement pour degrander des élevées parallèlement pour demander des comptes à M. Gorbatchev sur sa propre responsabilité dans toute cette affaire. Assurément, les huit membres de la junte ne seront pas les seuls à devoir s'expliquer dans les semaines qui viennent

A son retour à Moscou

## M. Gorbatchev a exprimé son «respect au peuple soviétique et à Boris Eltsine»

A son retour à Moscou, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi-22 août, M. Mikhail Gorbatchev e exprimé sa reconnaissance au peuple soviétique et au président russe Boris Eltsine, Mais, en même temps, il a fait veloir que depuis sa résidence de Crimée, où il était coupé du monde et encerclé par des forces hostiles, il avait a tenu front ».

the strategy

1,000

1930 and 2

. . . . . . .

A 1 15 1 4 4 4

1. 1. 2. 1. 1.

化 註 左军

1, 1 - 35 144

 $(x_1,\dots,x_{r+1})\in \mathcal{T}_r$ 

A 3 45 15

11.11 M. 12.12.

منادي

1 2 2 2 1

- ---

444-10

30 - 40 1 25%

3 4 1 1 2 7 1 1 2 1

Peu après 2 beures du matin, à sa descente de l'avion qui l'avait ramené à Moscou avec sa femme Raissa, sa fille Irina et une de ses petites-filles, M. Gorbatchev, col ouvert, a décrit en ces termes la tentative des putschistes! «Ils ont voulu conduire le peuple dans une voie qu'i aurait mené toute la société à la catastrophe. Cela ne s'est pas produit et il s'agit d'une importante victoire de la perestroīka (...). Ils voulaient morale-ment briser la volonte du président

ment briser la volonie au president et de sa famille mais ils ont échoué, cela n'a pas eu lieu. Et je sais pourquoi : grâce au peuple s. « Que voulaient-ils faire au prési-dent et à sa famille? », a poursuivi M. Gorbatchev en parlant de luimême à la troisième personne : « Pendant soixante-douze heures ils l'ont encerclé avec des soldats et ils voulaient briser sa volonté. Mais ils ont échoué. Pour cela j'exprime mon respect au peuple soviétique et à Boris Elisine, le président de

Russie, el à toutes les associations de travail, et à tous les gens qui se sont élevés contre la réaction».

Avant de quitter sa luxuense résidence de vacances de Crimée, où il venait de s'entretenir pendant plus d'une beure evec les responsables russes venus le ramener a Moscou – le premier ministre russe Ivan Sitaev et le vice-président russe le générel Alexandre Routskol, auxquels s'était notamment joint un diplomate français de roce élevé M. Gorchatches de reog élevé, M. Gorbatebev avait décrit les conditions de son séjour en Crimée pendant la durée du coup de force, durant lequel il était «coupé du monde» et « en that d'arrestation » - mais toujours protégé par ses propres gardes du

#### «J'ai tenu bon »

"En fait, nous avons fait front à partir d'iei », a ainsi affirmé M. Gorbatchev, selou un journaliste de l'AFP qui se trouvait dans l'avion. « Pendant presque quatre jours, la garde est restee de mon côté jusqu'au bout, et est reste loyale, en prenant la datcha sous son contrôle. On a formé une famille et on a fait front. » « La garde, a-t-il ajouté, avait ordre d'ouvrir le feu sur quiconque tenterait de pénétrer» [dans la résidence]. « La mer était pleine de dence]. «La mer était pleine de navires de guerre et les environs pleins de soldats».

Cependant, devant la superbe piscine qui domine la mer, uo garde du corps donne une version un peu moins dramatique des évènements: «Le président s'est bai-gné mains souvent ». Toujours selon des indications doonées à l'AFP par des gardes du corps de M. Gorbatchev, les auteurs de la tentative de coup d'Etat n'ont exercé aucooe pression physique sur le président soviétique, mais ont coupé toutes ses communications à partir de dimaoche 18 août, après que quatre respon-sables de la junte, dont le vice-président Guennadi lanaev, furent venus tenter de lui faire caution ner le coop de force. . Je peux dire une chose, a indique M. Gotbatchev. je n'ai fait aucua marchandage, et j'ai tenu bon sur ma position de fermeté ». il e aussi déclaré que les raisons de santé invoquées pour justifier son remplacement étaient sune absurdité

M. Gorbatchev e d'autre part annoocé qu'il demenderait « la convocation immédiate du Cangrès des députés ou du Soviet suprême», pour régler la situation créée par la tentative de coup d'Etat. Scion la télévision soviéti que, il aurait sussi déclaré que « les aventuriers porteraient l'entière responsabilité» de leurs actes.
- (AP, AFP, UPI)

## Profitant du vide du pouvoir Le président de la Russie a considérablement

renforcé ses prérogatives

Conforté par l'échec du coup de force contre M. Mikhail Gorbat-chev, le président de la Fédération de Russie, M. Boris Eltsine, s'est octroyé, mereredi 21 août, des pouvoirs éteodus et a aussitôt limogé le directeur de la télévision soviétique. M. Eltsine, qui avait pris la tête de la résistance au putsch enotre le président soviétique, s'est notamment réservé uo droit de veto sur la compositioo des conseils locaux dans sa république. Il a immédiatement démis de leurs fonctions mercredi quatre responsables locaux accusés d'avoir souteou la teotative de coup d'Etat

Ces mesures s'ajoutent au décret le placant à la tête des forces armées en Russie. Dans soo coup de téléphone au secrétaire général de l'OTAN, M. Elisine avait annoncé qu'il avait pris les fonc-tions de commundant en chef

des troupes. Le Soviet suprême de Russie a adopté mereredi une résolution sur les pouvoirs supplémentaires du président de Russie en vue de au president de Russie en vue de garantir la légalité des activités des Soviets des députés du peuple dans les conditions de la liquidation des séquelles de la tentative d'un coup d'Etat en URSS». Ce texte lui donne en particulier le pouvoir de limoger toute personne mèlée au putsch. L'un des premiers responsables à faire les frais de ces nouvelles prérogatives a été M. Leooid Kravtchenko, destitué de son poste de directeur de la télévision sovlétique «jusqu'à l'examen de cette question par le président Gorbat-cher», selon les termes de l'agence Tass. Le parquet russe a ouvert, à le de M. Eltsine, enquête sur soo compte.

Le décret limogeant M. Kravt-chenko affirme que la télévision soviétique o'est pas digne de confiance et constitue une source d'ioformation partiale. Son atti-tude pendant la crise «a mis la liberté d'expression en danger». M. Kravtcbenko, qui avait été

oommé par M. Gorbatchev l'an dernier, était fréquemment accusé par M. Eltsine et d'autres personnalités radicales d'influeocer l'opi-nion publique en faveur des conservateurs. La nomioation ou le limogeage du directeur de la télévision centrale relève normalement de la seule prérogative du président de l'Unioo. Un autre texte a donné au prési-

dent de Russie le droit de révo-quer tout fonctioooaire local qui n'aurait pas appliqué les lois ou les oukases présidentiels de la Fédération de Russie. Une annexe meotionne le limogeage de quatre responsables à qui il est reproché d'avoir « soutenu les activités anticanstitutionnelles du soi-disant Comité d'urgence ». Il s'agit des chefs de quatre régions: Krasno-dar et Samara dans le sud de la Russie, Lipctsk, au sud de Mos-cou, et Rostov, au nord de la capitale. Une enquête sera également ouverte sur leur comportement. -

## Sans les chars...

Session au cours de laquelle

Boris Eltsine, président de la République russe, se montre impérial et sûr de son fait. «La mauvaise santé de Mikhail Gorbatchev est un mensonge, martèle-t-il. Il souffre tout au plus d'un humbago. Son remplacement est donc anti-constitutionnel. J'ai donc, aux preconstitutionnel. I di abid, appelé les mières heures de lundi, appelé les citoyens de la Russie à la résis-tance et édicté l'ukase numéro 59 contre ce comité d'Etat illégal, puis un autre pour garantir le fonctionnement des entreprises de notre République. Des troupes se sont République. Des troupes se sont ralliées à notre cause et j'oi destitué et remplacé les commandants des bases de Mascou et de Leningrud qui avaient décrété le couvre-jeu. Nous avons mis au point un plan pour empêcher la prise de notre immeuble. Mais c'est le peuple de Moscou qui, par sa déterminatian, l'a empêchée. Nous avons abienu l'appui du patriarche de Moscou et de MM. Bush, Mitterrand, Majar et de M. Thatcher. »

#### M. Eltsine cabotin

Visiblement, Boris Eltsine n'est mécontent oi de son action oi de la tournure des événements. Il se paye le luxe de regretter de ne pouvoir libérer son vieil eooemi, devenu allié, Mikhail Gorbatchev, prisonaier en Crimée d'un triple cordon du KGB, de l'intérieur et de la marine. Cabotin, il se dit même prêt à accompagoer l'homme fort des putschistes, le-patron du KGB, Vladimir Kriout-chlor, à Phage, pour y visiter le chkov, à Phoros pour y visiter le président destitué, « Mais seule-ment si vous m'en donnez l'autorisation » déclare-t-il aux cent quatorze députés présents qui rugissent le « niet » que Boris Eltsine attendait...

all s'agit d'un piège, commente dans les couloirs da Soviet de Russie, M. Oleg Kalouguioe, l'un des députés partisans de M. Elt-sine, Kriouzekkov est le principal acteur de cette junte dont Guennadi lanaev, le responsable officiel, n'est qu'un pion. Il tente de respecter un minimum de forme légale mais c'est lui qui devait prolèger, avec le KGB, M. Gorbatchev alors qu'il l'a d'abord intoxiqué ci de drapeaux russes. Les cui-

puis déposé. Le KGB demeure tout puissant car il contrôle les communications, les gardes du corps et

l'armée. » M. Kalouguine est pourtant optimiste: a Les pusschistes ant raté une belle occasian en exècu-tant bêtement leur tentative. Ils auraient du arrêter la veille de leur coup d'Etat tous les responsables de l'opposition. Désormois les députés, par nature très sauples, vant suivre la direction du vent. Quant au KGB, dont la décomposition ne date pas d'hier, je constote que des centaines de ses officiers nous rejoignent. »

#### La fin de l'état d'urgence

Sur chacun de ces points M. Kalouguine peut être écouté. Il avait le grade de général du KGB. Nombre de ténors comme Vadim Baketine, membre du conseil de sécurité de l'URSS, ou Anatoli Sobtebak, maire de Leningrad, s'expriment dans le même sens, soit à la tribune soit depuis le bal-con qui domine une foule forte de dizaines de milliers de personnes. Celle-ci scande « honte aux pulschistes», «La dictature ne passera pas », « Russie » et surtout e Eltsine v et elle applaudit à tout rom-

pre les orateurs. Les Moscovites présents competits tas de pavés à lancer sur d'éventuels assaillants sont devenus plus imposants. Les barricades de planches et de ferrailles ont partout été renforcées depuis l'escarmouche de la nuit précédente qui aurait fait cioq morts. Les défeoscurs de la e Maison Blanche » ont mis en travers jusqu'à dix semi-remorques pour être sûrs de bloquer le plus puissant des chars. Ils ont des grues, des bulldozers et des pelleteuses.

Ce qui o'empêche pas des dames d'age mur de continuer d'apporter sous leurs bras des planches et des triogles, sympatbiques fêtus de paille, en guise de contribution à la défense de leur

sincs, les bôpitaux de campagne les tentes-poternes et les feux se sont moltipliés dans le camp retranché par les soins d'une garnison devenue d'autant plus nombreuse que les radios libres diffusent des rumeurs puis des nouvelles confirmant que la roue a tourné très vite contre les auteurs du coup d'Etat.

Ceux-ci sont, dit-on, arrêtés à l'aéroport de Vnovkovo ou en fuite avant qu'on apprenne que certains d'entre eux sont partis tis n'arrêtent pas les grondements de satisfaction de la foule, qui applaudit tour à tour l'annonce de la fin du contrôle de l'information, le retrait des troupes de Moscou, la suppression du couvre-feu, la suspension de l'état d'urgence, la confirmatioo par le Parlement soviétique de la place de Gorbat-chev à la tête du pays. La fin du cauchemar. La dernière édition vespérale des très officielles Izvestia ne se trompe pas qui titre sans vergogne: «La réaction n'est pas

Pas question pourtant de baisser la garde pendant la nuit et les défenses du Soviet de Russie restent intactes jusqu'à cette heure, au petit matin, où Ivan Silaev, premier ministre russe, rend compte à la foule en délire de la bonne fin de la mission envoyée en Crimée pour libérer le président de l'Uoion soviétique.

#### Ils étaient deux cents braves

Les chars de protection partent les premiers et sont remplacés par des files de bus, pour le cas où. Les buildozers commencent à évacades. Un groupe de militants hilares posent pour la photo-souve-nir, devant le trolley qui leur a servi de poste de garde depuis deux iours et dont on ne va pas tarder à regonfier les pneus.

Ils étaieot deux cents braves le lundi 19 août pour stopper à mains nues les chars sur les quais de la Moskova ou sur la perspective Kalininc. On a dénombré, mardi, plus de cent mille partisans pour applaudir Eltsine et défendre les barricades de la « Maison Blanche». Combien seroot-ils pour rendre uo dernier hommage aux héros tombés le 21 août pour l'honneur de la démocratie?



## Coupable ou victime?

Des Soviétiques s'interrogent sur le rôle de leur président

L'ettituda de M. Mikheil Gorbatchev pandant le putsch continue de susciter interrogations et commenteires, dont certains sur le doubla jeu qu'il aurait mené eu cours des derniers jours.

Ainsi, M. Alexandre lakoviev, ex-conseiller de M. Gorbatchev et idéologue de la perestroîka, a déclaré mercredi 21 août pendent las menifestations qui saluaient l'échec de la tentative de coup d'Etat : « Gorbetchev est coupable d'avoir amené au pouvoir cette équipe de traîtres. Il devra s'en expliquer.» Pour sa part, M. Viadimir Poz-

ner, journaliste politique et per-sonnalité de la télévision, rendu célébre aoue la perastrotke, a affirmé mercredi sur Frenca-Info: « Gorbatchev doit maintenant démissionner. J'espère qu'il n'y aura pas de jugement, mais il est logique qu'il démissionne. Maintenant, le peuple veut Eltsine, et si Eltsine veut devenir président d'URSS, ce n'est pas un problème.»

La chempion du monde d'échece Gerry Kasparov, an vacances en Californie, e laissé entendre mercredi que le présidant acvistique pourrait avoir été l'instigateur du coup d'Etat : e Je pense que Gorbatchav est impliqué, mais il est difficile de préciser aujourd'hui dans quelle mesure », e-t-il déclaré à le tant que numéro un soviétique, chaîne de télévision américaine même si la coup de force des

CNN. Pour Gerry Kaaparov, M. Gorbetchev a «provoqué ce coup d'Etat afin de remonter sa cote de populariré parmi la population russe. Aujourd'hui il a l'air innocent», mais « je persiste à dire que le coup d'Etet ne pouvait avoir aucune chance de

Ces accuestiona ont été

reprisas par le président de la Géorgie, qui a affirmé mercredi que le putsch «pourrait avoir été planifié par Gorbarchev lui-même». Selon M. Zviad Gamsakhourdia, interviewé sur CNN, le but de M. Gorbatchev aurait été de bénéficier ainsi d'une hausse de popularité en prévision de la prochaine électiona préaldenrielle. Il a alouté que les auteurs du coup avelent pu egir de facon concertée avec M. Gorbet-

#### «Il est fini»

e Hiar, nous étions sous la forte pression des forces militaires an Géorgie, s déclaré M. Gamsakhourdia, le président géorgien : « Nous la eommes toujours car nous ne savons pas si les forces réectionnaires ne vont pas tenter un nouveau coup damain. . Lora d'une conférence de presse mercredi, M. George Bush a qualifié les affirmations de M. Gamsakhourdia de « ridicules ».

M. Gorbatchev est «fini» an

conservateurs échous, e déclaré pour sa part mercredi le ministra letton dea affairas étrangères. «Je pense que le nouveau dirigeant zera Boris Elisine », a estimé M. Janis Jurkans, dans une intarviaw à la télévision danoise. «Entre nous, je crois que las jours de Gorbatchev sont comptés. En tant que numéro un politique en URSS, il est finix. Il s ajouté que les trois Républiques baltes avaient tou-jours soutenu le président russe

face à M. Gorbatchev. Merdi, l'ancian ministre des affaires étrangères Edouard Chevardnadze s'éteit montré très sévère à l'égerd de M. Gorbat-chev (le Monde du 22 août). Il l'avait accusé d' «inconscience» pour être parti en vacancas, avant de décierer : « Je veux croire que dans ca complot, Gorbatchev est la victime et non l'instigateur, car ci c'était le cas, il aurait signé son arrêt de mort, une mort physique, morale et politique. »

Ces déclarations, einsi que les rumeurs de complot qui circulent à Moscou relèvent peut-être en partie de la théorie de la consoiretion, si répandue en URSS. Elles n'en témoignent pas moins ds l'ambigutté des réections soviétiques au retour au Kremlin de M. Gorbatchev et de l'affaibllesement de son image de marque dans son propre pays, où il était largement moins populaire qu'à l'étranger.

# La Lettonie proclame à son tour l'indépendance

La République balte de Lettonie a suivi l'exemple donné la veille par l'Estonie voisine et a proclamé son indépendanca, mareradi 21 août, tandis qua das Ukrainiena ae aont égalament prononcés dans ce sens lors d'une manifestation à Kiev.

Le coup d'Etat manqué contre le président Mikhaïl Gorbatchev a incité les trois Républiques baltes à prendre encore un peu plus leurs distances vis-à-vis de Moscou. Rejoignant la Lituanie, l'Estanie et la Lettooie ont profité de la vacance du pouvoir central pour proelamer leur indépendance à quelques heures d'intervalle. Le quelques beures d'intervalle. Le quelques beures d'intervalle. Le Conseil suprème (Parlement) d'Estantie avait adopté à l'unanimité dans la nuit de mardi à mercredi, une résolution affirmant «l'indépendance nationale de la République d'Estonie » (le Monde du 22 août). Un communiqué parvenu dans la capitale soviétique a justifié cette décision par « la situation qui change rapidement à Moscou à cause du coup d'Etat militaire et du besoin qui en découle d'assurer les droits inaliénables du peuple estonien ».

Quelques heures plus tard, c'était au tour de la République sœur de Lettonie de proclamer son indépendance à l'issue d'un débat parlementaire d'urgence. «La Let-tonie est une République démocra-

pouvoir souverain de l'Etat letton appartient au peuple de Lettonie», dit ainsi une déclaration solennelle dit ainsi une déclaration solennelle publiée par le Parlement de Riga mercredi après-midi. Seloo l'agence de presse balte indépendante Baltfax, 109 députés lettons se sont proconcés pour l'indépendance de leur République. Un porte-parole du bureau d'information letton à Stockholm a précisé que le Parlement de Riga avait voté l'indépeodance avec effet immédiat par 109 voix sur les 201 députés composant son assemblée députés composant son assemblée

#### « Droits souverains »

La Lituanie, précurseur des trois Républiques baltes dans la voie de Républiques balles dans la voie de l'indépendance, avait « restauré à l'unanimité ses droits souverains » en mars 1990 mais avait décidé, en juin dernier, à la demande coojointe du président François Mitterrand et du chancelier Helmut Kohl, de « suspendre les suffets de la déclaration d'indéeffets » de la déclaration d'indé-pendance pour uoe période de

Les mouvemeots de troupes dans les premières heures du putsch avaient fait craindre aux dirigeants des Républiques baltes, amexées en juillet 1940 à la suite du Pacte germaoo-soviétique, d'être les premiers à faire les frais d'une remise an ordre musclée. Les stations de radio-télévisinn,

nications avaient été occupées par les forcessoviétiques, notamment à Vilnius, et le président lituanien Vilnius, et le président lituation
Vytantas Landsbergis avait
demandé, dès lundi, un snutico
international. A Riga, un homme
– sans doute le premier mort du
coup d'Etat manqué – avait été
tué à un poste de contrôle, apparemment par les forces soviétiques, selon les informations dispooibles. A Tallin, la population
avait hicomé les ques du centre otbles. A Tallin, la population avait bloqué les rues du centre pour tenter d'empècher uoe colonne de blindés d'atteindre le centre de la capitale estonienne. Les dirigeants des trois Républiques avaient désigné, dès lundi, trois responsables qui auraient été de forme des conventes en la contraction de forme des conventes.

#### Retrait meurtrier à Vilnius

chargés de former des gouverne-ments en exil au cas où les forces

soviétiques auraient pris le pou-

Mercredi, le tetrait progressif des militaires soviétiques des capi-tales baltes, consécutif à l'échec du tales baltes, consécutif à l'échec du coup de force cootre Mikhail Gorbatchev, s'est parfois accompagné d'échauffourées, A Vilnius, un Lituanien a été tué et un soldat soviétique blessé, dans la soirée, lors d'échanges de coups de fen près du Parlement, a indiqué un officiel lituanien. Les stations de radio-télévision des trois Républiques baltes ont été évacuées par

Riga, un haut responsable de la télévisino lettone, Juris Bekeris, a succombé mercredi aux blessures qu'il avait reçues lors de l'inter-vention, mardi, des parachutistes.

vention, mardi, des parachulistes.

A Kiev, une manifestation de près de dix mille personnes a donné lieu à des professions de fui indépendantistes. La tentative de coup d'Etat cootre le président Gorbatehev a montré que seule one indépendance totale de one indépendance totale de l'Ukraine pauvait garantir la démocratie dans cette République, ont ainsi déclaré des manifestants.

« La principale leçon du coup d'Etat militaire est que seule une République indépendante peut éviter une répétitions de cette crise, a ootamment proclamé un nrateur du Coogrès pour la renaissaoce démocratique de l'Ukraine.

Plusieurs iotervenants, qui s'adressaient aux manifestants au pied d'une statue de Lénine, ont salue l'êchec de la tentative de prise du pouvoir par les bnit membres du Comité qui ont tenté de déposer Mikhaïl Gurbatebev. Mais beaucoup ont accusé de fai-blesse la directioo communiste de la République et affirmé que cela avait encouragé les auteurs du coup de force. Les communistes an ont pas assez soutenu [le président russe] Boris Elisine a a eté indirectement un soutien politique pour les auteurs du coup d'Etat ». – (AFP, AP, Reuter.)

## M. Bessmertnykh: «Il faut tourner la page»

Rompant le silence qu'il avait observé durant la tentative de que das affeirea étrangèras, M. Alexandre Bessmertnykh, a reconnu, mercredi 21 août, à Moscou, que la situation était « plutôt inetable, pnur le moment». Cependant, «le gou-varnement centrel de l'Uninn variement entrei de l'ottent soviétique reste solidement en place et gerde les com-mandes», a-t-il tenu à souli-gner. S'il est vrai que le prési-dant Gnrbatchev e été momantanément empréchés d'acceptions d'asaurar sea fonctions, «jamais, il n'e été déposé», a insisté M. Besamermykh, qui a souhaité que «les pays étran-

gers prennent bonne note de ce feits.

Tout en admattant que M. Gnrbetchav a lui-mēma promu les hommes qui viennent promu les hommes qui viennest de tenter da le renverser – et notamment la vice-président Guannedi lanaav, la pramlar ministre Valentin Pavlov et le miniatra de l'intériaur Boris Pougo, – M. Bessmertnykh e seulement fait ce commentaire: e M. Gurbalehev aveit des camardes au sain de l'armée. Mais, malheureusement, les circonstences ont changé. » Le auccaaaaur de M. Chavardnadza e estimé qu'il fallait désormais « tourner la page ». —

## Nouvelle donne à Moscou

du putsch, ne peuvent qu'appuyer un Boris Eltsioe deveou leur

Les Républiques, tontes les Républiques puisqu'elles étaient déjà d'accord sur le même objectif d'autonomie maximale et se sont pour ces mêmes raisons distancées

Bien entendu, l'échec du putsch

#### Du putsch à la révolution

Suite de la première page

Quant eux hommes politi-ques occidentaux, ils ont fait leur devoir, ni plus ni moins Leur rôle - notamment celul de Gaorge Bush - a été utile, il ne pouvait êtra

Mais ce qui s'est passé hier a Moscou est bian plus que l'achavament d'un putsch, c'ast le triomphe d'une révolution. La deuxièma mort du communisme. Car, depuis 1985, l'épée de Damoclès du conservatisma n'a cessé de Constamment, ella e contraint Mikhail Gorbatchev, au dameurant peu à l'aise ar matière économique, à lou-voyer, à tempérer, à blaiser. Et l'absance da tout programme de réforma cohérent justifiait l'ampleur limitéa de l'aida du groupe des Sept et la modestie des investissemants des multinationalas. Aujourd hui, l'hypothèque ast levée. L'URSS a une chanca réella da davanir uns constellation de pays démo-cratiques. Rian n'ampêcha désormais de signer rapide-ment un traité da l'Union, de s'engager résolument sur la voie de la privatisation, de s'attaquer à la réforma des prix. Libéré des glaces de la bureaucratie, le vaisseau de la parestroïka a l'aceàa à la mar libre. Das fors, tout changa, L'aida de l'Occident n'ast plus néceasairament vouéa au gaspillaga. Une maison enmmune a allent de Vancouver à Vladivostok, en passant par Paris, Barlin et Varsovie, peut avoir un jour un sens.

Certes, la route des dirigeents enviétiques sera cahoteusa et saméa d'embûches, et, en termea de niveau de vie, les fruits des réformse mettront du temps à mûrir. Aussi faut-il prudence garder, y compris en matière de sécurité, mais la date du 21 auût 1991 restera celle da l'immensité

d'un espoir. JACQUES LESOURNE

# Un coup de force de 61 heures

Voici la chronologie, en heures de Moscou, des principaux événements qui se sont produits en URSS depuis l'annonce de la destitution da M. Mikhail Gorbatchev jusqu'à son retour à Moscou.

Lundi 19 août

6 b 20 (5 b 20 à Paris) : L'agence Tass annonce que le vice-président Guennadi lanaev assume les fonctions de présideot à la place de M. Mikhail Gorbatchev, « incapable d'assumer ses fonctions

7 h 15: Tass annonce que l'état d'urgence a été décrété dans certaines régions d'Union soviétique pour une période de six mois. Tout le pouvoir en URSS à été transféré pour la période de l'état d'urgence à un «Comité d'Etat» chargé de son application. Présidé par M. Guennadi lanaev, vice-président de l'URSS, ce comité comprend notamment le président du KGB, M. Vladimir Krioutchkov, le premier ministre, M. Valentin Pavlov, et le ministre de l'intérieur, M. Boris Pougo.

9 h 47 : Un porte-parole du Par-lement de la Fédération de Russie, république présidée par M. Boris Eltsine, déclare que la destitution de M. Mikhail Gorbatchev représente un coup d'Etat.

Une colonne de véhicules bliodés fait mouvement vers le centre de Moscou.

11 b 41 : Le « Comité d'Etat pour l'état d'urgence » publie un décret instaurant la censure de la presse, l'interdiction des manifes-tations et la mise en place d'un couvre-feu partout où il rencon-trera une résistance.

11 b 46 : M. Boris Eltsioe dénonce la destitution de M. Gor-bntchev, qu'il qualifie de conp d'Etat réactionnaire, et appelle à la grève générale.

Des témoins rapportent qu'une dizzine de chars ont pris position à Moscou devant le siège du Parle-ment de Russie, quartier général de M. Boris Eltsine et de son gou-

14 heores ; Des troupes, appuyées par des blindés, encer-cient les locaux de l'agence Tass et se déplnient devaot les bureaux des Izrestia et des Nouvelles de Moscou, deux journaux proches

des réformateurs.
Plusieurs milliers de personnes

maoifestent devant le Parlement russe après l'appel à la résistance lancé par M. Boris Eltsine. Les manifestants érigent des barricades le long des avenues qui y condui-

17 b II: M. Boris Eltsine donne l'ordre ao KGB et à toutes les unités militaires impliquées dans le reoversement de M. Mikha'l Gorbatchev de se considérer comme démobilisés et annooce qu'il preod le cootrôle des opérations sur le territoire

17 b 26; M. Guennadi Ianaev proclame l'état d'urgence à Mos-cou, également décrété à Lenin-

Le président par intérim annonce que M. Mikhail Gorbat-chev se repose, en Crimée, d'une d'une « fatigue accumulée ». Il affirme que le « Comité d'Etat pour l'état d'urgence » est partisan « d'un authentique processus démo-cratique et d'une politique de réformes » . Répondant à l'appel de M. Boris

Eltsine, des mineurs se mettent en grève en Russie. Des troupes soviétiques s'empa

rent des postes-clés de Lituanie. Le président lituaciec Vytautas Landsbergis appelle à la résistance pacifique.

#### Mardi 20 août

1 b 32 : Le président George Bush refuse de reconnaître les diri-geants qui ont renverse M. Mikhail Gorbatchev et évoque les « sérieuses conséquences » que pourrait avoir le coup d'Etat sur les relations américano-soviétiques. Le patriarche orthodoxe de Russie Alexis II demande au Comité d'Etat d'autoriser M. Gorbatchev à

s'adresser au peuple.
Dans la matinée, les partisans
de M. Boris Eltsine renforcent la
défense du siège du Parlemeot, devant lequel manifestent plusieurs dizaines de milliers de personnes. 19 h 20: Le président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaïev, exige d' « entendre l'opinion de Mikhail Gorbatchev lui-même.

qui dolt personnellement confirmer son incapacité à assumer ses fonc-

20 heures : M. Boris Eltsine, nomme par décret un ministre de la défense de la Russie, le général Konstantin Kobets.

Deux postes douaniers lituaniens ont été attaqués par des militaires soviétiques, annonce le Parlement

20 h 15: Quelque 60 000 per-sooces manifesteot à Kicbinev (Moldavie soviétique) cantre le

(Moldavie soviétique) cnntre le coup d'Etat.

28 b 45: Le nouveau ouméro un soviétique, M. Gueonadi lanaev, assure, par téléphone, à M. Boris Eltsine qu'il ferait ammler tout ordre éveotuel d'assaut contre le Parlement russe.

21 heures : L'Union des syndicats, de tendance conservatrice, exige que M. Gorbatchev s'exprime à la télévision.

Le convre-seu est décrété à partir de 23 beures à Moscon, annonce la radio pro-Eltsine Etho. Une demi-heure plus tard, l'armée confirme le couvre-seu.

confirme le couvre-feu. 21 b 15: Le premier ministre Valentin Pavlov, victime dans la valental ratios, victure d'appertension artérielle, est remplacé temporai-rement par le premier vice-premier ministre, M. Vitali Dogoojiev, selon un communiqué officiel.

#### Mercredi 21 août

0 b 15: Des tirs d'armes automatiques sont entendus près du Parlement russe, autour duquel plusieurs milliers de personnes

plnsieors milliers de personnes bravent le couvre-fen.

0 b 30 : Des blindes établissent des barrages sur le Kotso, le boulevard péripbérique autour du vieux Moscou.

0 h 45 : Le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, lance un appel aux dirigeants soviétiques pour qu'ils agissent avec « le maximum de modération».

Des manifestants attaquent avec des pierres et des cocktails Molotov nne colonne de blindés qui force une barricade, sur le boulevard périphérique. Un jeune manifestant meurt écrasé par un char. 1 heure ; Un hnmme est retrouvé mnrt, tué par balle, à proximité de l'Ambassade améri-

2 heures : Les tirs cessent alors qu'ont lien des scènes de fraterni-satinn entre soldats et manifes-tants, sur le Koltso. 2 h 20 : M. Edouard Chevard-

nadze, ancien ministre des affaires étrangères, arrive dans l'enceinte du Parlement russe. Dans une interview à TFI, il déclare : «Nous devons durcir nos appels à la grève générale et à la désobéissance civile. » Evoquaot les vacances de M. Gorbatchev, il assirme : « Quitter la capitale et abandonner son poste était évidemment une grossière erreur : cela relève de l'inconscience.»

3 b 30 : Les affrootements autour du Parlement russe ont fait cinq morts, dont un Américain tué par le ricochet d'une balle, et 10 blessés, selon un député russe.

4 h 15: L'Estonie proclame son indépendance, dans une résolution votée à l'unanimité par son Parle-6 b 30 : L'armée soviétique atta-

que la tour de télévision de Tel-lion, la capitale de l'Estoure. 11 h 05: Le président Mitterrand s'entretient an téléphone avec M. Eltsine et lui a fait part du sou-

tien de la France dans le combat

qu'il mène».

12 houres : M. Eltsine estime que les huit membres du Comité d'Etat pour l'état d'orgence devraient être déférés devant la luction.

justice,

12 b 15: Les membres du
Comité d'Etat essaient de s'enfuir
de Moscou et se rendeot à l'aéroport de Vnoukovo, affirme M. Eltsine. Le Parlement russe appelle
les Moscovites à leur bloquer la

route.

12 h 30: La direction du Parti communiste d'URSS demande à M. Ianaev de ponvoir rencontrer immédiatement M. Gorbatchev. 12 b 50 : Le chef du KGB, Krioutchkov, a propose à M. Elisine d'aller avec lui à Foros pour chercher M. Gorbatchev, indique le président russe aux députés. Le Parlement décide de confier cette mission à la direction

13 h 30: Le dispositif militaire

établi autour des points oévralgi-ques de Moscou est allégé. 15 heures: Uo haut responsa-ble du Kremlin, M. Arkadi Volski, indique qu'il est entré en contact téléphonique avec M. Gorbatchev, seloo Interfax. C'est le premier contact comm de M. Gorbatchev avec l'extérieur depuis sa destitu-

15 b 15 : La confusion règne sur le sort des auteurs do coup d'Etat. Uo député annonce au Parlement de Russie qu'ils ont été arrêtés, tandis qu'une source bien infor-mée de la direction russe affirme que leur avion a réussi à décoller. 16 b 15: Le ministère de la défense soviétique décide le retour dans leurs casernes des troupes

déployées dans les réginns sou-mises à l'état d'urgence. Deux délégations des directions russe et soviétique s'apprétent à se rendre auprès de M. Gorbatchev, à Foros. M. Anatoli Loukianov, le président du Parlement soviétique, qoi avait pris partie pour les

conservateurs, s'envule avec la délégation soviétique. La Lettonie proclame son indé-

pendance, selon un porte parole du gouvernement lituanien. Tontes les liaisons téléphoniques avec la Lettonie sont coupées.

17 b 15: La ceosnre sur la presse est levée. La télévisioo russe et la station de radio Echo de Moscou reprennent leurs émissions.

17 b 30 : L'état de santé du premier ministre soviétique s'est amé-liore, selon Tass. M. Valentin Pavlov, l'oo des auteurs dn conp d'Etat, avait été victime d'uo

18 h 15 : Le couvre-feu décrété à Moscou est levé, annonce le commandement militaire de la

18 h 30 : A Vilnius (Lituanie). les troupes soviétiques se retirent du central téléphonique, des relais de la télévision et des points où

elles étaient déployées. 19 b 19 : M. Mikhail Gorbatchev décolle en avion de l'aéroport de Simféropol, en route vers Mos-

20 heures : Les Izvestia titrent dans leur édition du soir : «La réaction o'est pas passée!»

pour les Républiques qui refn-saient le traité d'Union, leur indé-pendance ayant été reconnue par homme fort du moment. M. Gorbatchev, qui a perdu an passage une nonvelle République, l'Estonie, pourra-t-il poursuivre le jeu de « pressioo-oon négociatioo »
qu'il pratiquait depuis plus d'un
an à l'égard des Baltes? La encore,
sa fonction l'obligera à plaider
pour l'application de la Constitutioo fédérale et la fio de la «guerre des lois». Mals il ne pourra plus traioer les pieds comme par le passé face aux revendications d'indépendance, ni traiter par le mépris le « musi-cien» Landsbergis.

#### Les règlements de comptes

Une autre difficulté plus immé-Une autre difficulté plus immédiate encore sera la «digestion» du putseb, ootamment la recherche des responsabilités, avec ses règlements de comptes inévitables. La victoire de Boris Elisine et des foules de Moscou a étà trop écfatante ponr que l'on poisse envisager, comme l'a tenté M. Loukianov mercredi, un compromis entre la junte et M. Gorbatchev. Celui-ci a déjá été invité avec une insistance troublante par ses deux anciens partenaires de la ses deux anciens partenaires de la direction, MM. Chevardnadze et lakoviev, à crendre des comptes» sur son attitude avant le putsch. Et l'on se souviendra que le second, fort bien renseigné puisqu'il avait signalé la semaine der-nière l'imminence d'un putsch, omettait de préciser que ce putsch serait dirigé cootre M. Gorbat-

23 .....

E ETAM ...

Mais meme s'il o'y est pour rien, oo s'il a seulement laissé faire, le président soviétique est et sera critiqué pour avoir commé à leurs postes les futurs puschistes, pour avoir pactisé avec eux lors du grand tournant conservateur de l'hiver. Sa survie l'oblige donc à tourner encore plus définitivement cette page et à donner encore plus de gages au camp libéral. Il en était déjà l'otage, il devra « en rajouter» pour s'y maintenir.

Autant de facteurs en tout cas qui ne peuvent que réjouir encore davantage les libéraux. Quel que soit le sort de son architecte, la perestrolka fait place maintenant à la véritable révolution qu'elle aurait du devenir à partir de 1989. Avec de bien meilleures chances

MICHEL TATU



Le Monde **PUBLICITÉ** LITTÉRAIRE Renseignements:

46-62-74-43

PRIX SPÉCIAL: 28 FRANCS

QUE SIGNIFIE? Crabe ONTa up  $0 t \in A$ 

а) Роте топпайс

FIL HACHETTE

Le Monde .... PHILATELISTES

JUILLET/AOUT 1991 SPÉCIAL ACADÉMIE DE PHILATÉLIE Un cahier central détachable de 50 pages

Avec un cadeau des PTT suisses

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX



# Questions autour d'un putsch

#### Pourquoi le putsch a-t-il échoué?

Le snrt du putseb s'est joué dans la nuit de mardi à mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsque, après avoir multiplié les signes d'un assaut contre le Parlement de Russie (envoi de nombreux blindés et institution, pour la première fois, d'un couvre-feu à Moscou à partir de 23 heures), les forces de « l'ordre» sont finalement restres l'arme au pied, indiquant que les putschistes n'étaient même pas surs des troupes à leur disposition et confirmant ce que l'un supposait quant aux divisions I'nn supposait quant aux divisions

....

Nouvelle donne

The Contract of

10.5

. . LE

(1) (1) (基 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

1 h.S.

Moscon

and 3

Tall of the second

Complete Section 1

ALL TOWARD

Bright -

l'un supposait quant aux divisions au sein des forces armées. Déjà, cette situntion reflétait l'état d'impréparation de l'entre-prise; il eût été beaucoup plus efficace d'arrêter M. Eltsinc et les principales figures du mouvement libéral deux nuits plus tôt, en même temps que M. Gorbatchev et avant même d'un noncer le putsch. Peut-être les comploteurs putsch. Peut-être les comploteurs ont-ils cru que leur seule présence à la tête de l'Etat, accompagnée d'un déploiement tardif de troupes (elles auraient dû être en place aux points stratégiques avant même l'annonce du «coup»), impression-nerait une population traditionnel-lement passive et en majorité hos-tile à M. Gorbatebey, tout en

dissuadant les résistances. Malgré cette première erreur de calcul, un assaut était technique-ment possible. Mais il entraînait, outre la mort certaine de centaines de personnes dans les deux camps, de personnes dans les deux camps, de nombreux risques. Une partie des forces envoyées près du Parlement russe s'étaient ralliées à M. Elisine: le mouvement aurait pu gagner en ampleur après l'ouverture du feu, allant jusqu'à poser la question de la sécurité de la junte elle-même dans son siège du Kremlin, vers lequel des unités auraient pu se diriger (il a été également question, du côté de la résistance, de renforts de troupes amies venant de Leningrad).

Enfin, la population elle-même limitait sérieusement l'action des troupes par ses actions de harcèle-

troupes par ses actions de harcèlement au cocktail Molotov, et plus encore en fractionnant les convois par des barricades. C'est en cherchant à échapper à l'encerclement, et non pas à la suite d'actions offensives, que des véhicules blin-dés ont écrasé des civils sous leurs chenilles, leurs conducteurs crai-gnant d'être lynchés par la foule. Une opération d'envergure contre le siège des résistants était, dans un tel contexte, hautement aléa-

#### Pourquoi un putsch à cette date? Y avait-ii eu d'autres tentatives précédemment?

L'éloignement du président Gor-batchev, parti en vacances début août dans sa datcha de Crimée, présentait évidemment une première condition propice au coup d'Etat. Celui-ci devait donc intervenir au plus tard le 19 août, puis-que M. Gorbatchev avait prévu de regagner Moscou dans la journée, afin d'assister à la signature, mardi 20 août, du nouveau traité de l'Union par les présidents de Rus-sie, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. La dernière personne à l'avoir eu au téléphone est d'ailleurs l'un de ses plus proebes conseillers, M. Gueorgui Chakhnazarov, qui se trouvait également en vacances en Crimée et l'a appelé dimanebe vers 16 hourcs. a Ban, alars demnin an rentre à Moscau », furent les derniers mots de M. Gorbatchev au téléphone, selon le récit fait mercredi au Parlement russe par M. Chakhnazarov. Les conscrvateurs soviétiques avaient bien sûr tenté de repren-

au cours de l'année écoulée, bien que de manière pins sournoise ou plus détournée. La tentative la pius spectaculaire a en lieu cet hiver, au cours duquel M. Gotbat-chev s'est très nettement écarté des idéaux réformateurs pour se des idéaux réformateurs pour se rapprocher de la «vieille garde». Le 23 novembre, il évoquait devant la presse l'évantnelle «nécessité d'une dictature». Le le décembre, il réaffirmait le rôle dirigeant du PCUS, pourtant rayé de la Constitution. Mais surtout, le lendemain, il cédait à la pression des conservateurs en éliminant le libéral Vadim Bakatine du nant le libéral Vadim Bakatine du ministère de l'intérient pour le remplacer par M. Boris Puso – l'un des huit auteurs du coup d'Etat du 19 août - aux côtés duquel il nommait, comme minis-tre-adjoint de l'intérieur, le non

(encore un putschiste) était étu, à la demande de M. Gnrbatchev, vice-président d'URSS dans des conditions douteuses par le

conditions douteuses par le congrès des députés du peuple, après un premier échec.

Parallèlement, la tension montait dans les pays baltes face à la réaffirmation par Moscou du pouvoir central et c'est M. Gorbatchev lui-même qui, le 7 janvier, signe un décret décidant de l'envoi de conforts porsobutieste dans des renforts paracbutistes dans ces Républiques. Le 13 janvier, c'est le drame à Vilnius : les paras tirent sur la foule, faisant nne quinzaine de morts. Une semaine plus tard, un nouvel assaut para-militaire fait cinq morts à Riga, en Lettonie. M. Gorbatchev n'a jamais clairement condamné ces actions. Au cours des mois sui-vants, le KGB, l'armée et le minis-tère de l'intérieur vont commettre de nonvelles «bavures» dans les Républiques baltes, sans être

Sous la pression des forces démocratiques et de M. Eltsine, les conservateurs sont mis en échec au printemps et M. Gorbat-chev se rapproche à nouveau des chev se rapproche à nouveau des réformateurs. Une nouvelle poussée de fièvre se produit en juin, en pleine négociation du traité de l'Union et alors que le président soviétique tente d'obtenir une importante aide occidentale à l'approche du sommet du G7. Le président du Soviet suprême d'URSS, M. Anatoli Loukianov, ne cache pas sou hostilité à la tournure que prennent les négociations sur le prennent les négociations sur le traité de l'Union et accueille à la tribune du Parlement d'abord le premier ministre Pavlov puis la «troika de l'ordre», MM. Krioutchkov, lazov et Pugo qui, au cours d'une séance à buis clos, se lan-cent dans de violentes diatribes contre les réformateurs.

A chacune de ces tentatives M. Gorbatchev a choisi de pacti-ser avec les conservateurs, plutôt ser avec les conservateurs, plutôt que de les affronter. Le 20 juin dernier, il y n seulément trois mois, alors que M. Pavlnv venait de faire scandale en prenant onvertement le parti de la fronde conservatrice au Soviet suprême, M. Jacques Delors, le président de la Commission européenne en visite à Moscou, eut la surprise d'entendre, au cours de ses entre-tiens avec eux, MM. Pavlov et M. Gorbatebev parler « d'une même voix» et lui tenir « le même

#### Qui détenait le pouvoir parmi les huit?

M. lanaev, autoproclamé lundi président par intérim, n'était pro-bablement que le chef nominal du putsch. Il ne figurait d'ailleurs que ennme primus inter pares, à sa pince alphabétique, dans la liste des buit membres du « enmité d'Etat pour l'état d'urgence» créé d'Etat pour l'état d'urgence » créé pour la eirconstance. Beauconp plus importants étaient, comme l'a souligné le secrétaire d'Etat américain, « les dirigeants de toutes les institutions cés de répression et de contrôle de la société soviétique », à savoir MM. Krioutchkov (KGB), Pougo (ministère de l'intérieur) et le maréchal lazov (défense), tous trois membres de cette junte.

trois membres de cette junte. Une bypothèse raisonnable est que cette coalition a pris l'initia-tive du coup d'Etat, entraînant dans son sillage les personnalités civiles dont l'aval était nécessaire civiles dont l'aval était nécessaire pour donner à l'entreprise un semblant de continuité à défaut de légalité: le vice-président lanaevet le chef du gouvernement Valentin Pnvlnv. Ce sont ces deux eivils, rejoints par M. Baklanov, vice-président du conseil de défense et grand patron du complexe militaro-industriel, qui avaient signé au nom de la «direction soviétique» in déclaration constituant la innte.

constituant la junte. Cela dit, ces civils comme ces militaires partagaient une commune hostilité à la politique récente de M. Gorbatchev. En récente de M. Gorbatchev. En juin, M. Pavlov avait entrepris une tentative légale de limiter les pouvoirs du président en réclamant des pouvoirs spéciaux, avec l'aval public de MM. Krioutchkov, lazov et Pougo précisément. Tous avaient certes été nommés à leur poste par M. Gorbatchev, mais troia (MM. Pavlov, Paugo et lanaev) l'avaient été entre décembre 1990 et innvier 1991. À l'énobre 1990 et janvier 1991, à l'époque du grand virage conservateur qui apparaît: aujourd'bui comme un premier putsch «rampant». A ce groupe s'ajoutent d'impor-

Le ministre des affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze, ne le comprit que trop, annonçant sa démission de manière fracassante en dénonçant « l'avancée de la dicture » le 20 décembre. Huit jours plus tard, M. Guennadi Ianacy le comme son seul interlocenteur valable au ministère de la défense, a bien du être au coorant des prépa-ratifs de son patron, le maréchal lazov, et donner les ordres néces-

saires aux troupes.

On notera encore le cas du on notera encore le cas du général Gromov, l'ancien héros de l'Afghanistan connu pour ses opi-nions conservatrices, qui nvait été nommé en janvier dernier premier vice-ministre de l'intérieur. Lui aussi a dû prendre une part active au complot en tant que chef des troupes de l'intérieur, mais il ne s'est pas manifesté publiquement. Lui-même, ainsi que d'autres néo-eonservaleurs musclés comme le colonel Alksnis, leader du groupe Soionz au Parlement, n'ont pu qu'npprouver l' « idénlngic » du putsch, mais certainement pas putsch, mais certainement pas l'amateurisme des dignitaires décorés de la vieille nomenklatura. Vat-on voir les enlonels succéder aux généraux, et méditer dans l'ombre

demandait une « rencontre immè-diate » avec M. Gorbatchev, faute de quoi, ajoutait-il, « În direction du parti ne peut pas et n'a pas le droit de porier un jugement politi-que sur les événements qui ont eu lieu le 19 aout ». Une nttitude pnnr le moins ambigüe qui ne pnnr le moins ambigüe qui ne manquera pas de placer M. Iva-chko et ses collègues sur la liste des « suspects » duns les règlements de compte à venir.

#### · Qu'ont fait les proches de M. Gorbatchev pendant les trois jours du coup d'Etat?

Ils ont été fort discrets, c'est le moins qu'on puisse dire. Si l'on exclut MM. Chevardnadze ct lakovlev, qui avaient déjà chnisi ouvertement leur camp ces derniers mois et prenzient de plus en plus leurs distances avec M. Gor-batchev, les habituels porte-parole de la perestroïka n'ont guère été entendus pendant ces trois jours. Le ministre des affaires étrangères, M. Alexandre Bessmertnykh, a

Moscon, M. Alexandre lakovlev, le «père» de la perestrolka qui a rompu nvec M. Gorbatchev ct s'est rapproché de M. Eltsine, a affirme que le président «est cou-pable d'avair amené au pauvair cette èquipe de traîtres ». Selon M. Iakovlev, qui avait dénonce à la fin de la semaine dernière le risque de complot, et plasieurs autres personnulités soviétiques, M. Gorbatchev devra en toute hypothèse s'expliquer sur certaines zones d'ombres entourant un complot que beaucoup avaient prévu, mais pas lui. Son prestige, déjà au plus bas, ne devrait pas en être rebaussé d'autant plus qu'il apparaît aujourd'hui comme l'obligé de M. Eltsine, qui a obtenu grace à son comportement pendant la crise, une reconnais-sance de facta de tous les dirigcants occidentaux. Enfin, M. Andréi Kozyrev, ministre russe des affaires étrangères, a déclaré mercredi à Bruxelles : « Le retour au pouvoir de M. Gorbatchev est la meilleure salutian s'il existe des

preuvres raisnnnables qu'il n'est pas soumis à des pressians ou tenu en atage.»

sites de production. Sans organisco à l'avance un déblocage, un peut imaginer que les putschistes de Moscou aient convaincu quelques-uns des «gardiens» de ces stocks d'approvisionner immédiatement les magasins.

Les ventes d'or nnt, pour leur part, été fréquentes tout au long des derniers mois, servant à financer les besoins importants du pouvoir central. Les transactions de mardi, de faible importance, sont emsidérées comme routinières par les spécialistes du négoce. M. Pav-lnv avait lui-même révélé en février que l'URSS avnit cédé 234 innnes d'or en 1990, un montant jugé exceptionnellement élevé.

#### Que va devenir l'économie soviétique?

L'URSS se retrouve, an lendemain du coup d'Etat avorté, avec les mêmes problèmes qu'avant le

putsch. Premier problème : la récolte de céréales. On sait déjà qu'elle sera moins bonne que celle, exceptionnelle, de 1990, en raison de conditinns climatiques moins satisfai-santes, de semailles tardives et insuffisantes. Selon le département américain de l'ingriculture, les importations de blé par l'URSS se monteront cette année à 21 mil-lions de tonnes, eantre 15 l'an der-

Deuxième problème : la relance de la production d'énergie, actuel-lement en chute libre, L'énergie (pétrole, gaz naturel...) génère 40 % des recettes d'exportation du pays. Selon les experts, la produc-tion de brut ne dépassera pas 530 millions de tonnes cette année, contre 570 millions en 1990, tandis que les exportations devraient chuter à 2,6 millions de barils par jour, contre 4,1 millions en 1988. Troisième problème : celui du financement extérieur. L'URSS se trouve au bord de la cessation de paiements depuis plusieurs mois et n'a pu honorer ses échéances que grace à une reduction massive de d'une partie de ses stocks d'or et réserves en devises. Cette politique coup d'Etat (le Mande du 17 juil-let). Les estimations du besoin de

financement en devises sont com-prises entre 5 et 10 milliards de dollars pour 1991. Toutes ces vicissitudes plaiden! en faveur de deux évolutions majeures : l'adoption d'une vérita-ble réforme économique, retardée depnis plusieurs nanées : la recherche de nouvelles sources de financement, done d'une aide exté-rieure accrue. Avec l'apparition au premier plan de la scène de M. Boris Eltsine, le président russe, se posera toutefnis le pro-blème du partage de cette nide avec les Républiques, voire d'une aide directe aux Républiques, à commencer par la Russie.

> Dossier établi par Jacques Amalric, Sylvie Kauffmann, et Michel Tatu.



sur les movens de réparer le fiasco de ceux-ci? Rien ne peut être exclu après ce nouvel avatar d'un « temps des troubles » probablement non terminé.

#### Quel a été le rôle du parti communiste?

Tout en étant membres du PC dans leur quasi-totalité, les auteurs du putsch n'appartenaient plus à ses instances dirigeantes, le dernier congrès du parti, en juillet 1990, ayant décidé d'interdire le cumul ayant décidé d'interdire le cumul entre les fonctions dans l'appareil d'Etat et du parti (seul M. Gorbatchev, qui est à la fois président de l'URSS, secrétaire général du PC et membre du bureau politique, fait exception à la règle). En outre, ils avaient soigneusement gommé dans leurs déclarations et appels publiés lundi 19 août, toute mention de l'idéologie communiste et même le mot «socialisme».

Il ne s'agissait toutefnis que du nouvel babit «national-patriotique» que revêtent généralement

les survivants de l'appareil, dont personne ne mettait en doute la présence masquée derrière les présence masquée derrière les membres du Comité d'Etat pour l'état d'urgence. Il en avait été de même en janvier demier avec les «enmités de salut national» apparus dans les pays baltes, qui se livrèrent à une première répétition du putsch d'août à Moscou : ces enmités, comme la suite l'n mnn-tré, étaient en fait une réplique des directions des PC locaux prosoviétiques.

C'est sans doute pour les mêmes raisons de discrétion que les instances dirigeantes du PC fédéral (polithuro et secrétarias) sont restées dans l'ombre pendant toute la

tées dans l'ombre pendani toute la journée de lundi, s'abstenant de tout communiqué sur le putsch, mais ne le condamnant pas non plus. Plus tard toutefois, des disseusions sont apparues un peu plus bas daus la hiérnrehie, an niveau du comité central du parti : niveau ou comité central du parti : nae source proche de ces milieux a rapporté que les putschistes avaient échoué dans une tentative de convoquer le Comité Central pour lui faire avaliser le remplace-ment de M. Godbatcher de la conment de M. Gorbatchev à la tête du parti. Il en résultait un nou-veau paradoxe, puisque M. Gor-batchev, jugé trop « malade » pour diriger l'État, continuait de diriger en théorie un parti pourtant bien malade...

Si la Pravda (l'organe du PC fai-

credi après-midi, nlors que les auteurs du coup d'Etat étaient déjà en déroute, au cours d'une conférence de presse. Les deux jours précédents, certains de ses collaborateurs répondaient nux journalistes que le ministre était sonffrant... Interroge sur son silence, mercredi, M. Bessmertnykh n déclaré qu'il tentait de vérifier les nllégations des put-schistes sur l'état de santé de M. Gorbatchev.

Parmi ceux qui ont refait surface mercredi, nn relève également M. Vadim Bakatine, ex-ministre de l'intérieur et candidat très mal-heureux à l'élection présidentielle de Russie du 12 juin : c'est celui des six candidats qui avait obtenu le score le plus faible, alors qu'il était officicusement soutenu par M. Gorbatchev. M. Bakatine est apparu nu Parlement de Russic nu troisième et dernier jour du coup d'Etat, dont l'échec était déià patent, pour dénoncer « cel ncle d'arbitraire ».

Quant aux fameux conseillers de M. Gorbatchev au enmité central ou à la présidence, interlocuteurs habituellement favoris des télévi-sions et médias occidentaux, rompus aux langues étrangères, ils sont restés muets pendant trois jours. Ce sont les proches de M. Eltsine ou de M. Chevardnadze qui ont

ou de M. Chevardnadze qui ont en le courage de s'exprimer. Il en va de même pour le personnel diplomatique soviétique en poste à l'étranger. Un seul ambassadeur, le chef de la mission diplomatique soviétique à Prague, M. Boris Pankine. s'est désolidarisé publiquement des putschistes, et encore n'était-ce que merredi. L'nmbnssadeur d'URSS à Paris, M. louri Doubinine, a pour sa M. louri Doubinine, a pour sa part réapparu sur les ondes fran-çaises... jeudi matin.

#### M. Mikhaïl Gorbatchev a-t-il pu, sous une forme ou une autre, être complice des comploteurs?

Rien, à ce stade, ne permet de l'affirmer. Certains propos tenus pendant le pursch par d'anciens amis de M. Gorbatchev, qui no nous ont jamais habitues à des déclarations fantaisistes, sont cependant troublants. C'est ainsi que M. Chevardnadze a déclaré mardi: a Je veux croire que dans ce complot, Gorbaicher est la vic-time et non l'instigateur, car si moins conservateur général Boris
Gromov. M. Eltsine lançait alors
une misc en garde contre tout
recours à l'armée pour sortir de la
crise. Se sentant en position de
force, le KGB, par la voix de son
cbef le général Rrioutchkov (un
autre puischiste) criait au complot
des services secrets étrangers pour
déstabiliser l'URSS: le climat
devenait de plus en plus malsain.

qui apparaît aujourd'but comme
sid aujourd'but comme
un premier putsch « rampant ».

A ce groupe s'ajoutent d'importantes personnalités qui, sans faire
journaux autorisés à paraître) se
démarquait légèrement des positions de la junte en juxtaposant,
ment appayée. M. Loukianov, président du Parlement fédéral et
vieil allié de M. Gorbatchev, avait
des services secrets étrangers pour
déstabiliser l'URSS: le climat
devenait de plus en plus malsain.

longtemps des étalages des maga-sins ont miraculcusement réapparu. Moscon nurait procédé à des ventes d'or au enurs de la journée du mardi 20 août. M. lanaev et ses collègues auraient-ils préparé les bases financières de leur coup d'Etat? Il est probable que non, même si l'on sait que M. Viktor Guerachtebenko, le gouverneur de la Banque centrale, familier des milieux financiers occidentaux, a soutenu les putschistes en demandant aux établissements financiers d'obèir aux directives du « Comité

Les putschistes ont-ils

préparé leur opération sur

Au lendemain du coup d'Etat,

de nombreux biens de consomma-

tinn qui avaient disparu depuis

le plan économique?

d'Etat pour l'état d'urgence». Les produits alimentaires introu-vables dans les magasins abondent pourtant dans le pays, que ce soit dans les arrière-boutiques, les dépôts de marchandises ou sur les

# Le Monde EDITIONS

## DE GAULLE ET Le Monde

## Pierre Sainderichin

D'étranges liens ont existé — 25 ans durant — entre le chef d' Etat pas comme les autres et le journal différent des autres.

L'histoire croisée des deux "institutions" racontée avec chaleur et sans concession par un témoin attentif.

EN VENTE EN LIBRAIRIE

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

In Mande SANS VISA

En Israël, le premier ministre, M. Itzhak Shamir, a exprimé sa satisfaction devant l'échec du coup d'Etat, tout en émettant des réserves sur l'avenir de la conférence de paix sur le Moyen-Orient, prévue en octobre. «J'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux obstacles dans le processus de paix et que l'URSS pourra continuer à jouer le rôle positif qu'elle e eu jusqu'à présent», e souligné M. Shamir, «Je n'ai pas changé ma conception à propos de la conférence, mais je ne peux toutefois pas encore dire si elle aura lieu dans les délais prévus », e-t-il précisé. De son côté, l'OLP a souhaité, dans un communiqué diffusé mercredi soir à Alger, un retour rapide de la «stabilité politique > en URSS, afin que cette demière retrouve a son rôle de serviteur de la paix et de la justice ». adresse un message de félicitations à M. Gorbatchev, saluant « la confiance du peuple soviétique qui, représanté per le présidium du Soviet suprême, a jugé illégale l'éviction du chef de l'Etat soviétique». Le numéro un égyptien e également félicité le président de la Fédération de Russie, M. Boris Eltsine, pour «son courage, qui a contribué au triomphe de la démocratie».

A Damas, en revanche, le ministre des affaires étrangères a estimé que le coup d'Etat manqué contre M. Gorbetchev éteit « une effeire intérieure » à l'URSS, « pays ami » evec laquel la Syrie e toujours entretenu « des relations d'amitié et de

A Bruxelles, le président du Parlement européen. M. Enrique Baron Crespo, e salué «le courage de tout un peuple, mobilisé eutour du président de la Fédération de Russie, M. Boris Eltsine », qui « a permis de faire échec eu putsch organisé par les nostalgiques d'une époque révo-lue ». M. Crespo a souhaité que « la légalité » soit

Au Ceire, le président Hoani Moubarak e « rétablie rapidement », afin que l'URSS puisse « réoccuper sa place dans le processus de libéralisation et de progrès déjà engagés.

En Italie, le président du Conseil, M. Giulio Andreotti, e exprimé son egrand soulagement », assurant qu'e un pays qui s'est montré capable de faire face à une situation d'urgence aussi spectaculaire n'a pas à prouver daventage qu'il eet désormais une démocratie ».

En Belgique, le ministre des affaires étrangères, M. Mark Eyskens, a souhaité qu'après le retour eu pouvoir de M. Gorbatchev, «les Soulétiques et laurs instances » désignent leurs dirigeants « dans le cadre des règles démocratiques et constitutionnelles».

Aux Pays-Bas - pays qui assure la présidence de le communauté européenna -, le premiar ministre, M. Ruud Lubbers, s'est dit e satisfait » de l'échec du coup d'Etat et a estimé que «la concertation avec le président George Bush, et l'unité de voix qui en a résulté entre les Etats-Unis et la Communauté européenne, nous a permis d'apporter une contribution modeste » au déroulement des événements en URSS.

En Tchécoslovaquie, le président Vaclav Havel rendu hommage à M. Elstine et souhaité que eles citoyens de la Russie et de l'URSS toute entière pourront maintenant décider de manière démocratique de l'avenir de leur pays». M. Havel également envoyé un message de félicitations à VI. Gorbatchev, dans lequel il salue « la victoire de le loi et da la démocratie » comme « un bon

En Roumanie, le président lon litescu e estimé que Mi. Elstine avait «gagné un capital politique énorme», reconnaissant toutefois que «le couple Gorbatchev-Eltsine» était «une garantie pour le développement démocratique de l'Union soviéti-

A Tokyo, le premier ministre, M. Toshiki Kaifu. accueilli avec « soulagement » le dénouement de la crise soviétique. «L'événement s'est terminé de la melliaura facon possible et les relations nipposoviétiques vont redeventr ce qu'elles étaient avent le coup d'Etat», a souhaité M. Kaifu.

## Washington: le président Bush salue le «grand courage» et l'« immense stature » de M. Eltsine

WASHINGTON

#### de notra correspondant

a Une bonne journée, une très bonne journée. » Dire que M. George Bush paraissait satisfait, mercredi 21 août, à l'annonce de l'échec du coup d'État en URSS serait un euphémisme. Le président américain exultait. Convoquant sa deuxième conférence de presse de la journée, dans sa villa du Maine, il affichait sa joie et son soulage-

M. Bush se félicitait, bien sûr, que les forces démocratiques l'aient emporté sur les tenants du national-communisme - même si une certaine prudence restait de mise à Washington devant une situation encore incertaine. Le président ne pouvait également que se réjouir du retour au pouvoir de M. Mikhaïl Gorhatehev, un homme avec lequel il a noué une relation très étroite et dont l'éviction pouvait signifier le démantèlement des acquis d'une politique étrangère sur laquelle M. George Bush joue sa réélection. Plus encore, M. Bush ne pouvait être ou'immensément satisfait d'un nonement qui justifiait le «pari» - l'expression est employée par la presse - qu'il avait fait en

appuyant politiquement la résisice au putsch et, notamment, le président de Russie, M. Boris Eltsine, Cette option, timidement adoptée au départ puis assumée beaucoup plus fermement dans la journée de mardi, était jugée « risquée.» par de nombreux commentateurs. Le New York Times, par exemple, écrivait que c'était là se départir de la politique tradition-nelle suivie par les Etats-Unis qui, jamais, ne s'étaient permis de s'ingérer à ce point dans les affaires

intérieures de l'URSS. De fait. M. Bush était allé très loin dans le soutien affiché à M. Eltsine. Il avait exhorté la population sovié-tique à appuyer le président de Russie; dans les heures cruciales de la nuit de mardi à mercredi, il était en contact téléphonique avec ce dernier, signifiant ainsi que le serait pas sans conséquence sur l'avenir des relations américano-so-

Les autorités américaines se déclaraient convaincues, mercredi, que les pressions économiques occi-dentales, la stratégie d'isolement de la junte et le refus de lui reconnaître toute légitimité avaient eu leur impact. Lors d'entretiens téléphoniques, MM. Gorbatchev et Eltsine ont chaleureusement remercié les Etats-Unis, a indiqué le pré-

#### Un choix pas seulement vertueux

expliquait-on à Weshington, ont peut-être été aveuglés par «l'effet Tiananmen», c'est-à-dire la relative ssivité des Etats-Unis devant la répression du « printemps de Pékin». Quelle que soit la valeur de la comparaison, ils se sont trompés. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de convaincre les Etats-Unis de leurs honnes intentions. Des sources officielles confirmaient mercredi que la lettre remise lundi au département d'Etat par l'ambassadeur d'URSS à Washington contenait des promesses que ni les réformes démocratiques, ni les nouvelles orientations de la politique étrangère de l'URSS ne seraient brutalement interrompues. Cétait une manière pnur les nouveaux

maîtres de l'URSS de solliciter, en échange, la reconnaissance des Etats-Unis, cette légitimité internationale dont ils avaient besoin pour conforter leur pouvoir à Moscou.

Le choix du gouvernement amé-ricain n'a pas été seulement ver-

tueux. Il a été grandement facilité par le fait que le gouvernement a très vite estimé que le putsch ris-quait de rater. Dès lundi matin, quair de rater. Des iunci mann, M. Bush répétait que «les coups d'Etat peuvent échouer»; les anaiystes du gouvernement jugeaient que les putschistes étaient «désorganisés», avaient agi dans la précipitation et sans préparation, qu'ils s'étaient montrés indécis et, surtout, s'étaient trompés de cible: ells n'ont pas compris qu'il fallait d'abord arrêter M. Eltsine, qui danger politique pour eux que M. Gorbatchev. » L'armada d'experts et autres spécialistes convo-qués par les chaînes de télévision étaient unanimes sur un point : une bonne partie de l'armée sovié-tique a refusé de suivre les «dus» du Parti, l'état-major était divisé, l'armée de l'air et au moins deux divisions aéroportées avaient choisi le camp du président Eltsine. S'ils se sont initialement laissé surpren-dre, les services de renseignements assez hien «lu» la situation.

#### Denx interlocuteurs

Les auteurs du coup d'Etat vont sous-estimé le pouvoir du peuple (...) Ils ont tenté leur chance et ils ont échoué (...) La peur d'une prise de pauvoir par la droite ne pèsera plus aussi fort qu'avant et les relations nméricano-soviétiques n'en seront que meilleures», a lancé M. Bush. L'opinion dominante à Washington

que ces relations vont également être beaucoup plus compliquées. La raison tient en un nom : Boris Eltsine. Grand vainqueur de l'épreuve de furce avec les «durs» du Parti, c'est un homme auquel M. Mikhail Gorbatchev doit dorénavant beaucoup et avec lequel il lui faudra composer bien davantage. Du point da vue américain, cela veut dire qu'il n'y aura plus un seul interlocuteur à Moscou mais deux et qu'il faudra traiter ainsi avec un leadership partagé alors que M. Bush avait l'habitude de ne s'adresser qu'à M. Gorbat-

premier à reconnaître mercredi que M. Eltsine «ressortait de l'épreuve arec une immense stature » et M. Bush n'a pas eu de mots assez forts pour saluer «le grand courage de cet homme qui a tenu bon pour la défense de la démocratie et de la liberté». Du côté du Congrès comme dans la presse, M. Boris Ettsine a conquis un profil de héros. L'image du président de Russie juché sur un char et appebande-annonce aux emissions soe ciales des chaînes de télévision. M. Zbigniew Brzezinski, l'ancien conseiller du président Carter, a le premier, déclaré « la fin de l'ère Gorbatcher et le début de l'ère Eli-

M. Bush se dit convaincu qu'il foudra toujours compter avec M. Gorbotcher » mais, dans sa conférence de presse de l'aprèsmidi, il n'a plus désigné le pouvoir soviétique qu'en employant l'ex-pression double a Gorbatchev-Eltrine», consacrant ainsi la montée de la puissance d'un homme qui, il y a un an encore, n'était reçu à la Maison Blanche que par la porte

**ALAIN FRACHON** 



## Bonn: le cauchemar est fini

de natre correspondant.

M. Boris Eltsine est le héros du qui avait regagné son lieu de villégiature en Autriche après avoir présidé à une série de ténaions de crise landi, s'est longue ment entretenu mercredi 21 août par téléphone evec le président de la Russie, invité officiellement à se rendre en visite à Bonn.L'heureux épilogue du coup d'Etat avorté de Moscou a suscité un soulagement. compréhensible en Allemagne, où l'on s'apprête à faire feu de tout bois pour convaincre les Occiden-taux de faire davantage pour la stabilisation de mouvement démocratique en URSS et dans les autres pays de l'Est.

M. Mikhail Gorbatchev s'était acquis la reconnaissance des Aflenands pour avoir permis la réunification des deux anciens Etats allemands. La menace d'un retour en force des conservateurs avait fait courir en début de semaine un frisson d'angoisse sur les conséquences possibles pour la nouvelle Aliemagne d'un retour à une sorte de guerre froide. Malgré les assurances données par les putschistes plus d'un s'était demandé ce qui pourrait hien se passer si les soviétiques de l'est du pays étaient remis en cause.

Le cauchemar est fini. Cette fois, on le doit à la résistance des réformateurs et surtout des popu lations de Moscou, de Leningrac et des Pays baltes. Que la tranquil lité de l'Allemagne et de l'Europe soit liée à la stabilité de l'URSS a toujours semblé une éviden Le mouvement de solidarité lancé cet hiver pour envoyer des secours aux populations soviétiques en

#### Assurer l'avenir des réformes

Mis à part peut-être les Baltes, qui bénéssement à ganche, d'un puissant soutien, la foi en la capacité des Soviétiques de changer était néanmoins plus que mesurée. L'étonnement et l'enthousissme n'en sont que plus marqués aujourd'hui. « Pour lo deuxième fois après la révolution pacifique en RDA, les gens ont vaincu les chars», a souligné le ministre des finances, M. Theo Waigel, président de la CSU bavaroise. Le gouvernement allemand, qui, comme Paris, avait attendu vingt-quatre houres avent d'appuyer clairement M. Eltsloc et ider le retour au pouvoir de M. Gorbatchev, est en train, lui aussi, d'observer la redistribution

des cartes qui s'opère. lundi encore par le chancelier héros de jadis. Dès le début de la crise, des personnalités comme M. Horst Teltschik, l'ancien conseiller du chancelier Kohl pour les affaires internationales, avaient reproché au président soviétique d'avoir trop longtemps tergiversé entre réformateurs et conserva-

teurs. Les éditoriaux de la presse accordent jeudi un écho important aux insinuations de M. Chevardnadze, qui soupçonne M. Gorbatchev d'avoir été an courant de ce qui se tramait (le Monde du 22 août). L'ancien ministre des affaires étrangères s'est longuement entretenu par téléphone merdi avec M. Genscher, avec lequel il entretient d'étroits rapports.

15 mag -

Star.

La principale préoccupation des dirigeants allemands va être d'ai-der à la mise en place d'un pro-gramme international de soutien au développement économique de l'URSS et des pays de l'Est. M. Genscher n'a pas ménagé ses critiques ces derniers jours devaot le manque d'engagement de cer-tains pays occidentaux. Si aucun pays n'est nommé, ces critiques viscat en première ligne le Japon, mais aussi certains partenaires ouest-européens. Bonn, qui doit faire face à des charges considérahles avec la reconstruction des nouveaux Laender de l'est, estime avoir fait le maximum.

Le ministre à la chancellerie a repris jeudi matin à son compte le chiffre de 60 milliards de marks cité pour les engagements pris par l'Allemagne pour aider l'URSS. Cette somme inclut l'assistance pour le rapatriement des troupes soviétiques, les crédits et les garan-ties pour favoriser les investissements et les exportations vers l'URSS. M. Seiters e insisté sur l'urgence de la mise en place de nouveaux programmes internationaux et de concrétiser les décisions prises lors du sommet des pays industrialisés de Londres, en juillet dernier. Il a égelement demandé à la CEE d'accélérer en priorité le négocietion d'accords d'association avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie pour assures, là aussi, l'evenir du processus de réformes.

HENRI DE BRESSON

# les régimes co n'appreciaient

## Londres: M. Major est favorable à un rééxamen de l'aide occidentale à l'URSS

LONDRES

de notre correspondant

Dans un entretien accordé jeudi 22 août à la BBC, le premier ministre britannique, M. John Major, a déclaré qu'à la lumière des derniers événements les Occidentaux pourraient être amenés à rééxaminer la question de leur aide à l'Union soviétique.

Lors du dernier snmmet des pays les plus industrialisés à Lon-dres, en juillet, M. Major, hôte de la réunion, avait été chargé des relations entre le G-7 et M. Gorbatchev. Il devait se rendre à l'automne à Moscou pour disenter evec le leader soviétique du suivi de la conférence de Lancaster House. Dans ses déclarations à la BBC comme la veille eu soir dans un entretien sur la chaîne de télévision privée ITN, M. Major a fermement défendu la position des Sept qui avait consisté à lier l'aide économique à l'URSS à la mise en œuvre des réformes. Il a déclaré qu'an moment du sommet de Londres « M. Gorbatchev désirait une reconnaissance de ses réformes et l'actroi d'une assistance technique» et e fait observer que « cela a pu la répression. » Le chef du gouverchanger » avec le coup d'Etat man-nement a ajouté que « les dégâts

M. Gorbatchev n'était pas parti de Londres, le 19 juillet, les mains vides puisqu'il avait obtenu le soutien dn G-7 à sa politique de réformes et au long processus d'intégration de l'économie soviétique à l'économie de marché, grâce à une assistance occidentale progres-

il s'était toutefois prononcé pour une révision de la demande soviétique de création d'un fonds de stabilisation de 7,3 milliards de livres qui avait été rejeté par les Sept. La question sera à l'ordre du jour de sa rencontre avec George Bush le semaine prochaine. De plus, John Major envisage d'avancer la date de son voyage à Mos-

#### Un rôle de premier plan

Se félicitant du rétablissement en pouvoir de M. Gorhatchev, M. Major a déclaré : « Ce qui était en jeu lors des dernières quarantehuit heures était de savoir si l'un des pays les plus grands et les plus peuplés se détournait de la voie démocratique pour adopter celle de

énormes car il pouvait déstabiliser toutes les relations entre l'Est et l'Ouest » .

Le snutien apporté dès le

t9 sout au matin par Juhn Major au gouvernement légal et plus par-ticulièrement à Boris Elusine lui a permis de redresser sa position en Grande-Bretagne, mise à mai par la récession économique. Le premier ministre a en effet été le premier des dirigeants occidentanx à condamner le putsch qualifié de « coup d'Etat en bonne et due forme ». Il a soutenn M. Eltsine sans fioritures ni arrière-pensées lors de ses innombrables interventions sur le perron de Downing Street ou à l'occasion de ses nomhreux coups de téléphone à la « Maison Blanche », le siège du Parlement russe. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que M. Eltsine ait demandé mardi à M. Major d'exiger, au nom de l'Occident, la lihération de M. Gorbatchev. Dans cette tache, M. Major a été fortement aidé rar M= Margaret Thatcher, son prédécesseur. Tout au long de la crise, l'ancien chef du gouvernement a joué un rôle de premier plan, M. Eltsine lui demandant de pren-

qué. Il avait souligné mercredi que putentlels de ce coup étutent dre la direction d'une enquête internationale sur la santé de M. Gnrbatehev ou la présence ennstante à ses côtés de M= Galina Strarovoitova, collaboratrice du président de la fédéra-

> En 1982, les conservateurs étaient tombés au plus bas avant de se rétablir de manière socciaculaire en juin 1983 avec un raz de marée sans précédent, lors des élections générales. L'effet de la guerre des Malouines fut déterminant. Voilà pourquni certains nbservateurs parient anjourd'hui déjà du «facteur Eltsine». Celui-ci est positif pour M. Major. Les dirigeants conservateurs pavoisent en effet après sa brillante performance, alors que le Labour, qui jusqu'au 19 août avait le vent en poupe dans les sondages, fait grise mine. Son leader, M. Neil Kinnock, o'a pas jugé utile d'interrompre ses vacances, laissant ainsi le champ entièrement libre au chef des tories. Alors que des élections doivent se dérouler au plus tard en juin 1992, l'aeffet Eltsine» ne manquera pas de se faire sentir comme l'attestent la requête de sur la soène intérieure eu grand profit de M. Major. - (Intérim.)

## Pékin: embarras...

PÉKIN

de notre correspondant

Le Quotidien du peuple a titré, à la «une» de son édition de jeudi 22 anût, sur la déclaration de M. Gorbatehev affirmant qu'it « contrôle complètement lo situation». L'organe du PC chimois, qui taissait entendre la veille que les auteurs du coup d'Etat tenaient le pays bien en mains, s'est prudemment abstenn de rapporter comment on en était arrivé là. De même, le publie ethinois est informé sans la moindre explication du retrait des troupes de la capitale soviétique, alors que le même Quotidien du peuple avait fait l'impusse, la veille, sur cet aspect de la situation à Moscou.

Les seules vagues allusions faites

E ..... 1,4,4 5 200.000 Les seules vagues allusions faites par Pékin à la résistance populaire dans les rues de la capitale soviétique relevaient de la désinformation absolue, puisqu'elles faisaient écho aux thèses des instigateurs du coup sur l'apparence de succès de leur entreprise.

Cette manière de présenter les événements de Moscou tient au fait que ceux-ci, par leur issue, remettent en cause des certitudes sur lesquelles Pékin s'appnyait dans ses relations avec son voisin septentrional, mais aussi le fonde-ment même de l'idéologie communiste, à l'aide de laquelle le pon-voir pélimois tente encore de se maintenir sur un pays devenu rétif aux dogmes marxistes-léninistes. Pour des raisons stratégiques, la Chine est avant tout intéressée à voir, à Moscou, un pouvoir fort assurer la stabilité dans l'ensemble du pays

Exotique schizophrénie

du pays. ...

Or la perspective de voir M. Gorbatchev, affaibli, s'approver sur un Boris Elisine sorti renforcé de la crise équivant, aux yeux des vétérans de la Longue Marche, à deux grands mafhems: la mort du soviétisme dans la patrie de Lénine, et l'instauration, à terme, de cette « république bourgeoise » dont ils avaient cru voir poindre le nez sur la place Tiananmen en 1989.

La tragi-comédie de Moscou ne peut qu'alimenter nu sein de l'ap-pareil les débats et querelles de clans qui trouvent, dans les bouleversements au sein des antres régimes communistes, prétexte à s'affronter. Les orthodoxes vont y voir une éclatante confirmation de ienr thèse prétant un rôle majeur, dans l'effondrement des régimes socialistes, aux Occidentaux, Etats-Unis en premier lico. Les libéraux peuvent au contraire s'en servir

pour démontrer les risques d'une trop grande timidité dans les

rélormes.

Elle va, en tout état de cause, rendre pius difficile la poursuite des méthodes autoritaires voulnes par « la dictature du profétariat » dans un pays qui est en train de s'embourgeoiser d'une manière bien plus substantielle, sur le plan économique, que l'URSS. Déjà, avant le coup d'Etat manqué de Moscou, le Quotidien du peuple avait donné une idée de la fragilité de la construction mentule sur laquelle le pouvoir chinois règne, en appelant à mener «la lune des classes (...) principalement sur le plan de l'idéologie ». Il s'agissait à la fois d'une réponse indirecte à l'abandon du dogme par le PC soviétique, et d'une sorte de gardefou fixé aux débats interres.

Pendant la crise, la Banque de

fou fixè sux débats internes.

Pendant la crise, la Banque de Chine a fourni, quant à elle, la meilleure illustration du degré d'intégration qu'n d'ores et déjà atteiot la Cbine dans les flux financiers internationsux, en dévaluant et réévaluant le yunn en fonction des fluctuations du dollar américain. A côté de telles réalités, l'hommage rendu, voici quelques mois, par le chef en titre du parti, M. Jiang Zemin, à la mémoire de Vladimir Illiteh Oulinnov, à Leningrad, semble relever d'une exotique schizophrénie.

## «Happy end» à l'OTAN

BRUXELLES

de notre correspondant

Les journalistes venus couvrir la session extraordinaire du conseil de l'Atlantique nord sur la situa-tion en URSS, dans l'après-midi dn mercredi 2t août, à Bruxelles, ont vite compris que l'important n'était plus ce que pouvaient dire les ministres des affaires étrangères dans leur enceinte, mais ce que montrait la chaîne amérienine CNN, en direct de Moscoa, sur les écrans de télévision installés dans le hall de presse. Ils disposaient du texte d'un discours - très ferme que M. James Baker se proposait de prononcer à l'ouverture de la séance, mais, dès 14 heures 45, un communiqué du secrétaire d'Etat leur apprenait que les Américains avnient reçu des informations selon lesquelles « les événements en Union soviétique pourroient conduire à un retour au gouvernement constitutionnel».

Quelques minutes après le début du conseil, M. Manfred Wörner, secrétaire général de l'OTAN, était interrompu dans son exposé par un appel téléphonique de M. Boris FRANCIS DERON | Eltsine. Le président de la Russie

confirmait à l'alliance que la situa-tion basculait et tenait à exprimer à l'Occident e sa reconnaissance

pour son soutien v. Dès lors, les travaux des ministres furent, comme t'a dit M. Roland Dumas, a abrégés ». On n'avait plus qu'à se mettre d'acenrd sur un communiqué pour « réaffirmer la position de principe de l'OTAN en ce qui concerne la

tentative de conp d'Etat » et demander « le rétablissement immédiat du président Gorbatchev dans ses fonctions légitimes ainsi que lo reprise du processus de réforme politique et économique en Union soviétique », le tout accom-pagné de considérations que l'accélération des événements avait ren-

#### La question de l'aide

M. Wörner, au cours d'une conférence de presse, exprimait au nom de l'alliance son « respect » et son eadmiration pour les populations qui s'étnient opposées au coup d'Etat. Il évoquait le bonheur qu'il aurait à recevoir M. Gorbatchev, déjà invité par l'OTAN

vibrant hommage. Il affirmait la nécessité de multiplier les échanges avec tes militaires saviétiques, dont les événements venaient de montrer qu'ils n'étaient pas tous

Radieux, M. Baker a rappelé que, des te début des événements, la position des Etats-Unis était que « seul le peuple ponvnit se determiner » et que, finalement, persoone ne parviendrait à « fnire rentrer l'esprit de la liberté dans la bouteille v. On le sentait bien iei, le triomphe de la démocratie à Moscon e'était aussi, nprès la guerre du Golfe, une nouvelle victoire des Etats-Unis. M. Dumas adoptait, lui, un ton sermonneur à propos de l'aide que « nombre de pays, parmi nos alliès » n'ont pas tié aussi empresses que Paris à fournir à M. Gorbatchev avant la tentative de ses ennemis. Selon M. Dumas, il conviendrait de « faire un examen de conscience entre Occidentaux, La France, qui a été la première à soutenir M. Gorbaichev, entend conduire cette réflexion ».

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

# Les régimes communistes asiatiques n'appréciaient guère la perestroika

La tentative de putsch contre Mais, en privé, les responsables Misons la rencontre entre M. GorM. Gorbarchev a peut-être surpris comme celui cité, sons convert de comme celui d'Asie, mais elle ne les pas autant choqués que le reste du monde. La prudence manifestée de Pékin à Hanol et à Pyongyang cachait sans doute une satisfaction — ouverte ou non — devant ce qui était considéré comme une fâcheuse dégénéressence dn principal régime communiste, mais permetdégénéreseence du principal régime communiste, mais permettant de ménager l'avenir. Seule la Mongolie, passée au pluralisme il y a un an, s'est inquièrée du coup porté à une perestrolla dont elle avait profité pour affirmer son indépendance. Après l'ouragan démocratique qui a balayé l'Europe de l'Est, l'Extrême-Orient demons avec Caba le demier. demenre, avec Caba, le dernier bastion du communisme mondial, non pas d'un communisme rénové mais d'une idéologie marxiste léni-niste imperméable à tonte libéralisation politique. L'Asie est done devenue le conservatoire d'un système ailleurs dépassé, rejeté. Les dirigeants communistes asiatiques se sentent beaucoup plus proches des conservateurs soviétiques que de MM. Gorbatchev ou Elisine.

Après avoir observé avec com-misération une perestroïte dans ses premiers balbutiements, la Chine de M. Deng Xizoping, une fois réprimé le « Printemps de fois réprimé le « Printemps de Pékin », avait vn dans son promoteur un « fossoveur du communime». La Corée du Nord a, en cinq ans, perdn sa position d'allié privilégié quand M. Gorbatchev a normalisé, l'an dernier, ses relations diplomatiques avec le régime rival de Séoul. Quant au Vietnam – dont l'URSS avait toujours contesté la domination sur l'Indochine – il s'est vu conper les vivres après avoir été sacnifié par vivres après avoir été sacrifié par Moscou sur l'autel de la normalisation sino-soviétique.

4 a Nous suivons avec grand intérêt la situation en URSS et nous espérons que le peuple soviétique surmontera toutes les épreuves et stabilisero lo situation », a déclaré lundi, après le coup d'Etat à Moscou, le porte-parole du ministère des coup de la companye de company vietnamien des affaires étrangères. Une déclaration qui n'engageait guère et qui tenait surtout de la traditionnelle langue de bois dont Hanoï reste t'nu des derniers

> D TCHÉCOSLOVAQUIE : anniversaire de l'invasion soviétique. -Vingt-trois ans, jour pour jour, après l'écrasement du a Printemps de Prague» par les chars soviéti-ques, des milliers de Tchécoslovaques ont exprimé, mercredi 21 août, leur soutien aux forces démocratiques en URSS. Sur la place Vencesias de Prague, les manifestants scandaient notamment «le communisme, ça y est, c'est fini!», ou des slogans hostiles aux auteurs du coup d'Etat man-qué en URSS. Ils brandissaient un portrait géant de Boris Eltsine et trois du président George Bush. Des manifestations identiques se sont déroulées à Bratislava, Brno, Ostrava. - (AFP, UPI.)

l'anonymat, par l'agence Reuter: M. Gorbatchev, n-t-il dit Inndi sent rien occompti dans les domoines politique, économique, social et diplomatique. Si elle peut résoudre ces problèmes, la nouvelle direction sauvera le PC (soviéti-que), ce dont le PC vietnamien ne peut que bénéficier». On ne saurait être plus clair.

ètre plus clair.

Il faut dire que l'URSS était devenue l'unique allié et soutien du Vietnam depuis sa rupture avec la Chine en 1978. L'effondrement idéologique de l'Europe de l'Est, la chute du mur de Berlin, l'introduction du multipartisme et de véritables élections en URSS, l'abandon de t'esprit de guerre froide, de la confrontation entre blocs, et d'une politique d'aide économique et militaire massive ont été recus comme une série de giftes par les gérontes nu pouvoir à Hanoi.

#### Lächage on trahison

Formés sous Statine, ces der-niers continuent à refuser obstiné-ment toute réforme politique et d'abandonner la dictature d'un d'abandonner la dictature d'un parti unique, condition sine qua non à la crédibilité de leur politique de réforme économique et d'ouverture internationale. Il leur avait faillu longtemps pour accepter de voir en face la nouvelle réalité. Le quotidien du PCV, Nhan Dan, ne qualifiait-il pas l'arrivée au pnuvnir de Solidarité en Pologne en 1990 de «coup d'Etats contre lequet il appelait le peuple à se soulever?

C'est ésalement le «làchage» de M. Gorbatchev qui avait contribué à débloquer l'imbroglio cambod-gien, contraignant Hanoï et ses protégés de Phnom-Penh à accepprotégés de l'enom-Penh à accepter des compromis auxquels ils
avaient rechigné. Exsangue, isolé
par l'embargo américaim, ne pouvant plus compter sur l'aide soviétique tandis que celie venue des
pays de l'Est s'est tarie, le Victnam s'est vu comraint à des révisions déchirantes. Le putsch de
Moscou était du pain béni pour
conforter l'analyse de ses difficultés
du socialisme n'étaient que temporaires, et que le communisme imirait par triompher à la fois des
impérialistes et capitalistes et des
renégats.

Une position qu'ils partagent avec MM. Deng Xiaoping, Kim Ilsung et Fidel Castro. En ce qui concerne le régime de Pyongyang, il s'est, nprès le coup d'État, contenté d'informer ses ettoyens que M. Gorbatchev avait « transmis » ses pouvoirs au Comité d'État pour l'état d'urgence. Il faut dire que le « grond dirigeont » avait qualifié l'an dernier de a tra-

reen Roh Tae-woo, suivie, quel-ques mois plus tard, de l'établissement de relations diplo-matiques entre Moscou et Séoul. Ce sont les pressions soviétiques, mais aussi éhinoises, qui ont contraint Pyongyang à prometire de raifier le traité de non-prolifé-ration nucléaire et d'accepter l'ad-mission simultanée des deux Corées aux Nations unies

#### « Pour quelques dollars »

Rien en effet ne saurait étre plus différent que le communisme réformiste à la Gorbatchev et l'hy-per nationalisme et le culte de la per nationalisme et le culte de la personnatité exneerhé înstaurés autour du vieux marchal, puis de son fils et béritier, le «cher dirigeant» Kim Jong-il. «Notre socialisme ne s'essonatier a jumnis », déclarait ainsi le père en mai dernier. Le fils avait affirmé peu avant son opposition an multipartisme, « camousinge des activités bourgeoises auti révolutinnaires». L'orgnoe du PC nord-coréen, Rodong Shinmun, avait accusé le Rodong Shinmun, avait accusé le 27 avril M. Gorbatchev d'avoir trahi le communisme e pour quel-ques dollars». Pour leur part, les médias soviétiques distillent depuis quelque temps des « révéla-tions» peu amènes sur le passé de M. Kim II-sung.

M. Kim II-sung.

Pour tes enmmunistes orthndoxes asiatiques, M. Gorbatchevétait done devenu une sorte de démon s'acharnant à démanteler les « acquis » de trois-quarts de siècle de communisme. Son timogeage ne pouvait done qu'être une bonne nouvelle, bien qu'elle air été accompagnée de cette instabilité que les caciques au pouvair craignent tant. Elle confirmait les prédictions, ou les rèves les plus finus de eenx qui, comme M. Deng Xiaopine, prédisaient le retour à la « nurmale » à Moscou. M. Deng qui s'était déjà réjoui, il y a dix ans, de l'imposition de l'état d'urgence en Pologne par le général Jaruzetski.

11 y à quelques mois, selon

Il y a quelques mois, selon l'hebdomadaire de Hongking Cheng Ming, le numéro un chinois avait déclaré, dans un discours sur l'avenir de l'URSS; «Il est heureux que le Parti et le peuple de l'URSS se réveillent [...] Je pense que l'URSS est récupérable et je ne puis croire que le socialisme, avec ses soixonte-dix ans d'histoire, puisse s'effondrer pour quelques difficultés [...] C'est une leçon amère pour les communistes dans le pour les communistes dans le monde entiers. Il ajoutait avec un brin d'ironie : «Le Parti et le peuple soviètiques, aussi bien que leur grand président et secrétaire géné-ral [ M. Gorbalcbev] ont mordu dans un fruit amer. \*

Allant plus loin, M. Deng avait formulé quatre directives pour le comité central du PC chinois : bâtir de nouvelles relations d'ami-tié avec l'URSS, sur laquelle il comptait pour moderniser ses forces armées; renforcer les liens avec Pyongyang; crèer – autour du noyau sino-soviétique - un « cercle d'alliance » comprenant, outre la

l'Occident, avec lequel il fallalt évitet les « querelles priviales » pour en obtenir une aide économique.

Le dirigeant chinois - connu pour son pragmatisme illustre par le slogan «Qu'importe qu'un chat soit blonc ou noir pourru qu'il atrape des souris» – avait coucla: «Dans les prochains mois, les gens verront combien de petits chats rouges – trois, cinq ou plus – apparaitront dans l'arène internationale []

En revanche, l'atmosphère était toute autre en début de semaine en Mongolie, où beaucoup de gens nvaient acqueilli avec inquiétude nvaient accueilli avec inquiétude l'éviction du père de la perestrolka. Coincés entre une Chine traumatisée par la répression du « Printemps de Pékin » et une URSS qui virait au conservatisme, les Mnagols nnt craint que leurs propres conservateurs n'en profitent pour tenter de reprendre le pouvoir, et ce à un mnment où leur économie est en pleme crise. Ils auront sans doute été les pre-

Il n'en reste pas moins que l'échec du putsch conservateur à Moscou augure mai pour l'invenir des régimes communistes d'Asie. L'accélération du processus démocratique en URS va encore acceptus le disclara est en condition de la conservation accentuer le décalage entre ces dic-tatures policières et le reste du monde, et ne pourra que donner de nouveaux espoirs à ceux qui révent de secouer la tutelle qui

## Dans la presse étrangère

D Le Wall Street Journal tire les à son sauveur Elisine». En ayant conséquences de l'échec du putsch conservateur pour l'évolution géné-rale de l'URSS en citant plusieurs analystes selon lesquels, « le retour de Gorbatchev va accélérer l'éclatement de l'empire et la dissolution des forces armées (...) et les interlocuteurs de l'Union soviétique derront apprendre à s'adresser oux autorités locales, le pouvoir central ayant perdu énormément de tions de politique intérieure, le quotidien new-yorkais estime que le président Bush, après avoir pris le parti de M. Boris Eltsine, « se trouve en situation encore plus favarable » en vue des élections

présidentielles de 1992. D Le Herald Tribune enregistre, de son côté, le renforcement de l'autorité intérieure et internationale de Boris Eltsine mais note que « les problèmes de l'URSS ne sont pas pour autant réglés ».

D Pour le Times de Londres, t'af-faiblissement de M. Gorbatebev par rapport à M. Eltsine Inisse prévoir « qu'à la suite d'élections, le président de l'URSS n'oura progressivement plus qu'une ploce honorifique, derrière l'actuel prési-dent de la Russie». Le quotidien conservateur anglais ironise sur la position prudente adoptée par M. Français Mitterrand lors de son interwiew télévisée de lundi, dans un article stigmatisant « les contorsions » de certains dirigeants à l'annonce du coup d'Etat conser-

D Pour le Financial Times, qui cover la tutelle qui parte de la «révolution Eltsine».

est le héros du moment » et que est le héros du moment » et que « Gorbalchev rentre pour faire face

« montré une formidable capacité à Intégrer les principes de la démo-cratie », le président de la Russie, poursuit le quotidien britannique, « s'interdit de ce fait d'imposer par lo force des methodes de gouvernement », lui qui avait justement inquiété l'opinion international « par ses tendances fortement auto-

D M. Eltsine est également sacré whèros » par la presse germanique. «Le vainqueur s'appelle Elisine», titre le Frankfurter Allgemeine Zei-tung. «Boris Elisine mérite le prix Nobel de la paix», affirme pour sa part le quotidien Die Welt tout en nnnonçant « lo victoire de lo liberte ». Allant plus loin que le Financial Times, qui voit en Eltsine l'e incontestable figure de proue de la République de Russie », le quotidien allemand te déclare sans conteste « numéro un de l'URSS», pour conclure, que, « à l'extérieur, l'aide occidentale doit reprendre et à l'intérieur le grand menage doit commencer, avec en premier lieu lo dissolution du KGB».

D Le quotidien italien la Repubblica souligne que « l'erreur des putschistes a été de croire que six onnées de débat libre, de presse indépendante, n'auraient pas laissé de traces et pouvaient être rayées par un édit.» Il rend aussi hom-mage à Gorbatchev grâce à qui « une classe politique capable d'assumer ses propres responsabilités a vu le jours. Le journal ramain conclut que la crise de ces derniers jours « o foit la preuve que lo démocratisotion de l'URSS ne concerne pas seulement 290 mil-llons de Soviétiques».

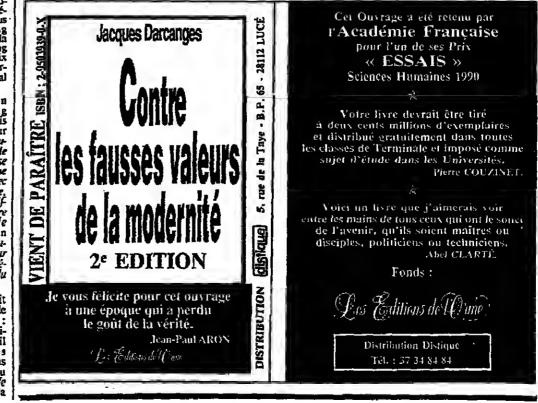



4.45

Ro

100

Property of the second

Mary V. State Co. A. A .... 

The same of the same by the second

**新** 法基础的 1980

A STATE OF

# APRÈS L'ÉCHEC DU COUP D'ÉTAT

## L'intervention télévisée du président de la République

# «Le putsch n'avait aucune chance de réussir»

M. Mitterrand a notamment déclaré, mercredi 21 août, dans sa deuxième intervention télévisée deuxieme intervention televisee depuis l'onnonce du coup d'Etat:
« Le fait que le putsch ait échoué ne m'a pas étonné, car je n'ai jamais cessé de penser que cela finirait de la sorte. l'ai dit pourquoi lundi. C'était tellement à contra de taut consentation. contre-courant de tout. Cependant contre-contre-lieurant de l'out Cepatant, naturellement, ce putsch était dan-gereux, d'abord pour les personnes sur place; il y a eu des morts et des hlessés. Il a fallu un grand courage aux responsables politiques, et notamment à M. Boris Eltsine sur place, pour affronter tous les périls à visage découvert, ce qu'il a pu encore m'expliquer ce matin au téléphone puisqu'au moment où nous parlions rien n'était réglé et qu'il a dû me dire : « Nous sommes décidés à rester là à l'inténeur du Parlement à sièger autant qu'il le faudra et quels que soient la siège de soient qu'il le faudra et quels que soient qu'il le faudra et quels que soient qu'il le faudra et qu'els que soient qu'il le faudra et qu'els que soient qu'els qu'els que soient qu'els qu'els que soient qu'els que soient qu'els que soient qu'els qu'els que soient qu'els que soient qu'els que soient qu'els que soient qu'els qu'els que soient qu'els qu'els que soient qu'els qu'els qu'els que soient qu'els qu'il le faudra et ques que solent les risques. » C'était un putsch dan-gereux aussi, cela va de soi, pour l'évolution immédiate de la peres-troîka vers une plus grande démo-

superficiel, et cela, je l'ai pensé aussitôt. J'si communiqué ma pensée aux dix ou onze chefs d'Etat auxquels j'ai téléphoné dès lundi auxquels j'ai téléphone des lundi matin, en commençant par M. Luhbers, premier ministre de Hollande et président du conseil européen, auquel je demandais de réunir dans les plus brefs délais le conseil européen, c'est-à-dire, les chefs d'Etat et de gouvernement des douze pays de la Communauté, et c'est ce qu'il a fait. Bien et c'est ce qu'il a fait. Bien entendu, cette réunion perd beau-coup de son sens pour vendredi

procham.

» C'était irréaliste, parce que le
putsch n'avait pas de support idéologique, pas de pensée directrice. Il
n'y avait pas de support politique,
le parti n'a pas bougé; il n'avait
pas de support populaire, vous

port historique. C'est ce que je me suis efforce d'exposer lundi dernier, en montrant que c'était tellement anachronique que, moi, je ne pen-sais pas qu'il fût, pour la paix du mnnde et pour les puissances inté-ressées à la stabilité de la Russie et du monde soviétique, un réel dan-

» Seulement, il fallait aider. » Seulement, il fallait alder.
Nous nous y sommes efforcés, parriculièrement en France; il fallait
d'abord aider ceux qui résistaient
sur place. Je l'ai fait directement,
du mieux que j'ai pu, par des messages, par des missions, par des
appels téléphoniques : message à
M. Gorbatchev, appel téléphonique
d. M. Gorbatchev, appel téléphonique M. Gorbatchev, apper telephonique

à M. Gorbatchev, sans succès car
je n'ai pas pu l'atteindre, avec succès pour M. Boris Eltsine, et ce
dernier me disait à quel point cela
était important pour eux et m'a
demande l'autorisation d'en faire état dans le discours qu'il alkait prononcer devant le soviet suprème, devant les paricmentaires de Russie, de façon qu'ils se sen-tent exaltés par le soutien des puis-

#### « Excitation, affolement, spéculations »

» Puis, d'unc façon indirecte, nous avous organisé, on peut le dire, une vaste chaîne internatiodire, une vaste chaine internationale dès lundi matin. Dans l'heure qui a suivi l'information qui m'est parvenue du putsch, j'ai teléphoné, je l'ai dit à M. Lubbers, mais aussi à MM. Bush, Major, Kohl, Andreotti, Gonzalez, un peu plus tard à Vaclay Havel en Tehecoslomante Wolste de Poleone Multro. vaquie, Walesa en Pologne, Mulro-ney su Canada, j'en passe. Je pense que ce témoignage de solidarité d'une large partie du monde, en tout cas de tout le monde démocratique, a joué un rôle quand même utile, sinon déterminant, car le ménte revient aux Soviétiques et aux Russes, qui, sur place, ont su dire «non» et prendre des risques pour leur vie. C'est simplement ce

que je voulais vous dire ce soir, c'est que cela nons créc des

» Ceux qui critiquaient hier » Ceux qui critiquatent nier notre position en faveur de M. Gorbatchev, qui trouvaient que c'était de l'argent perdu, imprudemment investi, qui se moquaient, qui nous taxaient de naïveté et qui d'ailleurs ont montré depuis trois jours un zèle extraordinaire qui surpassait le nôtre, ramicial en faveur de ceux qu'ils paraît-il, en faveur de ceux qu'ils n'ont pas aidés, qu'ils ne voulaient pas aider. Donc, il faut que l'on comprenne hien que nous avons des devoirs, et l'on ne répond pas à ces devoirs par des mesures de nure apparence.

pure apparence.

» On m'a demandé la réunion du Parlement — moi je suis tout à fait pour les réunions du Parlement — mais quelle figure aurions-nous ce soir ? Et ces appels, cette sorte d'excitation, d'affolement, de spéculations sur les nerfs de la population, qui avail le droit d'être inquiète... Tout cela fait que je ne vois nes comment nous pourrions vois pas comment nous pourrions laisser un certain nombre de responsables qui n'ont pas de sang-froid gouverner un jour la France. En tout cas, jc ne le souhaite pas à

mon pays.

» Cet échec du potsch, il montre autre chose, il montre qu'il y a une grande puissance des forces de modernisation et de démocratisa-tion à la suite de M. Gorbatchev. La perestroïka est lancée, et finale-ment cela marche, même avec des accidents de parcours, et c'est cette puissance populaire qui est passion-nante et qu'il faut continuer d'encourager. Il fandra l'aider : les grandes puissances qui le peuvent et l'opinion que j'appelle précisé-ment à se rassembler pour contri-buer à la réussite aujourd'bui qua-

buer à la reussité allointe bui qua-siroent certaine des progrès de la démocratie en Union soviétique. » (...) Je rassure tout de suite eeux qui m'entendent. Pas plus lundi soir que ce soir, je n'ai jamais pensé que la France était en

danger. Veillons à ne pas tomber dans le dérisoire, à commencer de mêler les prohlèmes du budget militaire, des économies. La France n'était pas en danger. La paix non plus du moins dans l'immédiat. La rapidité avec laquelle les forces populaires et quelques dirigeants politiques ont su surmonter le drame à Moscou montre que nous sommes sur la bonne voire; simplesommes sur la bonne voie; simple-ment il faut continuer.»

Interrogé sur le décalage apparent entre ses propos du lundi 19 août et ce qu'il vient de dire, le chef de l'Etat répond:

« Vous n'avez pas tout à fait rai-son sur l'analyse de mon état d'es-prit lundi, car j'ai bien dit que, pour moi, ee eoup, ée putseh n'avait aucune chance de réussir.

Mais à quel prix? Cela, je ne le
savais pas, et c'était effectivement
extrêmement dangereux et inquiétant. Ic craignais pour la vie de M. Gorbatchev, je craignais pour la vic de ceux qui tenaient le Parlevic de ceux qui tenaient le Parle-ment russe en face des forces mili-taires des gens du putsch. Il aurait pu y avoir des centaines ou des milliers de morts. Il y avait donc de quoi s'en inquiéter lundi. Nous savons aujourd'hni que l'analyse optimiste, celle qui pouvait spécu-ler sur la faihlesse profonde, réelle, intellectuelle, politique des auteurs du putsch, s'est avérée juste; tant mieux.

## Les «qualités profondes» de M. Eltsine

» En revanche, que nous poussions davantage encore les éléments qui veulent plus de démocratie, bien entendu, il faut tenir compte du réel, c'est sûr. J'avais exprimé cela d'une autre façon, il y a déjà longtemps, an début de la perestroika, avant les changements inter-venus dans l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientsle. J'avais dit : «La révolution qui commence à Moscou reviendra à Moscou après avoir fait le tour de

A propos des spéculations sur la manière dont l'Union soviétique sera désormais dirigée, M. Mitter-rand déclaré:

«M. Eltsine a révélé ses qualités profondes, qui sont celles d'un homme de grand eourage, de grande fermeté, de grande énergie. Ce n'est pas à moi de choisir les prochains dirigeants de l'Union soviétique; d'ailleurs, pour l'instant, ce sont les dirigeants légaux qui reviennent en place. Il est possible qu'il y ait des changements, mais c'est le peuple et les assemblées qualifiées qui en décideront. Nons aiderons M. Gorbatchev et M. Elisine.» profondes, qui sont celles d'un

M. Elsine.»

A propos de l'aide financière à l'Union soviétique, il précise:

« l'ai constamment demandé unc aide réelle et plus forte pour que la perestroïka, e'est-à-dire l'annonce de la liberte et de la démocratie, le de la liberte et de la démocratie, le prélude à une vraie démocratie en Union soviétique puisse être assumée; puisse réussir. Pour ça, naturellement, il fallait faire un effort plus grand que celui qui a été fait, et c'est ma plaidoirie, dont mes partenaires des pays industrialisés ont retenu un certain nombre d'éléments, mais à mon avis passesses.

Interrogé sur l'hypothèse selon inquelle M. Gorbatchev aurait buimême organisé ou manipulé ce coup d'Etat, M. Mitterrand répond a le n'arriverai pas à le croire, connaissant Gorbatchev avec lequel j'ai des liens d'amitié très réels, anciens et profonds. C'est tout le contraire de son caractère. Donc, je ne peux nas le croire. Ce que je ne peux pas le croire. Ce que je peux croire, en revanche, c'est que tout a été mal fait dans ce putsch, mais qu'il disposait d'une force brute an point de départ, pouvait on croire le KGB; la police, et quelle policel. Farmée avec des et quelle policel l'armée avec des chars, des militaires qui obéissent — lls n'ont pas tous obéi, nous l'avons vu. Cela pouvait être un épisode dramatiquement sanglant.

On a connu ces journées dans l'Histoire. Voilà ce que je pouvais redouter et, pour le reste, non, j'ai toujours eu confiance.

toujours eu confiance.

\*\*) (...) Je ne vois pas comment il serait possible de recommencer une aventure de ce genre. Il doit y avoir, hien entendu, des compétitions politiques âpres. Il reste un problème qui n'est pas réglé, e'est que ce putsch a eu lieu à la veille, ce n'est sans doute pas sans rapport, de la signature du traité de l'Union. C'est-à-dire de la façon dont vont être constitutionnellement réglés les rapports entre les Républiques qui demandent leur indépendance et l'Union soviétique, au-dessus d'elles. Quels pouvoirs seront concédés aux uns et aux autres? Quelle répartition? Ce problème reste posé. Donc, je pense que c'est, là comme ailleurs, antour de ce problème pour la réussite économique d'un peuple réussite économique d'un peuple qui souffire beaucoup, que ce dessi-neront les lignes de l'avenir.»

Le chef de l'Etat conclut par un hommage au peuple russe et à M. Elisine.

\*(...) Ce peuple s'est incarné dans quelques figures. C'était quand même très émonvant et beau de voir Boris Eltsine sur le char serrant la main du soldat. Après tout, était-il certain de ses réflexes, à ce soldat? Harangant sans micro, sans moyen de diffusion, les gens qui étaient là, revenant s'enfermer au sein du Parleroent et rejoint par des personnalités diverses qui savaient ce qu'elles risquaient, tout simplement leur vie. Je pense à M. Chevardnadze. Je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires. J'en étais étonné, je l'ai dit tout à l'heure, aillaient-ils venir? Mais oui, ils étaient là, il y s donc en là une expression de représentants du peuple qui ont su comprendre l'âme de leur peuple, et c'est donc bien finalement le peuple qui est vainqueur.» « (...) Ce peuple s'est incarné

#### M. Lang dénonce l'« irresponsabilité » de l'opposition

Le conseil des ministres du mercredi 21 août a été longuement consacré à l'examen de la situation en Union soviétique. Seion M. Jack Lang, porte-parole da gouvernement, M. François Mitterrand a pris du terops a pour expliquer ses initiatives », engagées depuis le début de la semaine, et rendre compte précisément de la conversation téléphonique qu'il avait eue, le matin même, avec M. Boris Eltsinc, dont il a loué «l'admirable obstinution ».

En rendant compte de ce conseil, M. Jack Lang a usé d'un langage encore plus rude pour condamner les prises de position des responsables de l'opposition. Même s'il ne l'a jamais nommé, le porte-parole du gouvernement s'en est pris plus particulièrement à M. Valéry Giscard d'Estaing. pour dénoncer «ce langage d'irresponsabilité», « ces petites polèmiques de second ordre qui ne sont pas à la hauteur des circonstances». « Que de larmes de crocodile, a déclaré M. Lang. Il n'est pas digne que certaines personnalites ayant occupé certoines importantes fonctions aient fait mine de croire que la Communouté européenne ourait tardé à agir. Moi, je n'oi pas lo mémoire courte. Je n'oublie pos que ceux-là mêmes qui donnent dans la surenchére yerbale oppartenaient aux nombreux brejnéviens qui avaient noué des rapports de bonne entente à l'époque de la glaciation. Ce n'est pas M. Mitterrand qui, dans sa vie, a jamais été chassé l'ours chez M. Gierek ou chez M. Ceaucescu.»

En conclusion, M. Lang a rappelé que, depuis 1981, l'attitude du gouvernement de la France avait été « ferme et continue pour combattre les dictatures communistes v. « Ce gouvernement, a-t-il encore objecté, n'a rien à voir avec les gouvernements d'antan qui pactisaient avec les dictateurs d'Amérique latine et les dictateurs communistes. La force de caracière, ce n'est pas la violence ver-

# L'attitude du chef de l'Etat est critiquée à droite

URSS n'a pas mis fin aux polémiques déclenchées, en France, par l'attitude du président de la Râpublique. L'attitude de celui-ci est critiquée à droite.

L'échec du putsch de Moscou a été accueilli par les responsables politiques avec une satisfaction égale à la réprobation et à l'inquié-tude qu'avait soulevées chez eux la destitution de M. Gorbatchev et l'instauration de l'état d'urgence en Union soviétique. M= Edith Cres-son a exprimé, mercredi 21 août, dans la soirée, son «saulagement» et sa «satisfaction», et assuré que «les peuples de l'Union soviétique, ses dirigeants légitimes peuvent compter sur le soutien octif des autorités françaises dans leur entre-prise de constitution d'un Etat de droit, de transition à une économie de liberté et de justice sociale, de définition de nouvelles relotions entre les Républiques de l'Union au service du progrès et de la paix ». De M. Jean-Pierre Soisson,

ministre d'Etat, ministre de la fonction publique, aniroateur de France unie, pour qui «la France ne peut que saluer la victoire de la volonté et de la démocrotie », à M. Jean-Claude Mignon, député de la Seine-et-Marne, chargé des rela-tions avec l'Europe centrale et orientale an secrétariat national du RPR, qui s'est félicité de « la rapi-dité avec laquelle le putsch conser-vateur o avorté» et qui a souhaité «le retour immédiat du président Gorbatchev au Kremlin», l'issue du coup de force est considérée comme de hon augure quant à l'évolution de l'Union soviétique. Pour M. Jean François-Poncet, sénateur (Gauche démocratique) di Lot-et-Garonne, ancien ministre des affaires étrangères, « la démo-cratie a pris racine » dans ce pays, et «c'est une nouvelle colossale». «La démocratic a gagné!» procla-ment les Verts, aux yeux desquels «l'Union soviétique vient de dém trer ses capacités à rejeter toute vel-léité de retour au régime stalinien ». Cependant, M. Paul Quilès, ministre de l'équipement, a déclaré, jeudi matin, sur Radio-Monte-Carlo, que « si on n'aide pas massirement les Soriétiques dans les annécs qui viennent, d'autres drames se produiront ».

Rendant hommage au «courage» et à la «détermination de la population de l'Union soviétique et de ses dirigeants élus, qui ont su faire obstacle à cette tentative désespérée

grad ». La stature acquise ou démontrée par le président de la Fédération de Russic a été reconnue, aussi, par le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Michel Vauzelle (PS), qui a déclaré: «Le courage, y compris physique, de M. Eltsine l'a hissé à un niveau que chacun doit maintenant reconnaître. Nous avons là un nouveou partengire. » Il ne se trouve, outre M. Georges March (voir ci-contre), que les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire pour estimer que « le fait que le démagogue Boris Eltsine appa-raisse comme le grand vainqueur de cette aventure ne présage rien de bon pour les travailleurs et les peu-ples d'Union soviétique».

d'abord, en Union soviétique, par M. Gorbatchev on par M. Eltsine? C'est le premier suiet de désaccord. Le Parti socialiste, dont le bureau exécutif s'est réuni mercredi aprèsmidi, a confirme son soutien à l'évo-lution démocratique impulsée par M. Gorbatchev» et a estime indispensable la restauration rapide des autorités légitimes ». M. Pierre autorités légitimes ». M. Pierre Mauroy, qui va conduire sur place une délégation chargée d' « exprimer sa profonde solidarité avec le peuple soviétique et ses forces démocratiques », a répondu aux critiques de l'opposition envers M. François Mitterrand en affirmant que « si M. Gorbatchev o eu un allié, c'est bien le président de la République ». et que la droite, elle, « o oublié M. Gorbatchev ». « Nous n'oublions m. Corocicners. « rous nountous pas M. Elstine», a ajouté le premier secrétaire dn PS, selon qui le président russe doit être « associé» à celui de l'Union soviétique.

La démocratie est-elle incarnée

#### Une «impression un pen étrange».

Cette association ne convient pas à M. Jean-Marie Le Pen, qui, jeudi matin, saluant « la vraie victoire, celle des peuples prisonniers depuis trois quarts de siècle du communisme soviétique », a souligné que «ce succes ne saurait être, en tout cas, celui du chef du Parti communiste soviétique, M. Gorbatchev, vedette adulée des chancelleries occidentales, tsar médiotique, aujourd'hui déconsidéré dans son pays».
« il est celui, surtout, a précisé le président du Front national, de M. Elisine, de la nation et du peuple russes, dont il s'esi montré digne d'être le président, après en avoir été l'élu et l'interprète. »

Salué par l'ensembla des responsables politiques, l'échec de la tentative de coup d'Etat en de réaction », Mes Cresson a souligne de réaction », M décocher, au passage, une pique à M. Mitterrand, en déclarant : « En Union soviétique, le faux putsch des vrais staliniens s'est terminé piteuse meni, comme en d'autre temps, chez nous, l'attentat de l'Observa toires (1).

> Moins méchant, M. François Léctard, président d'honneur do Parti républicain, avait regretté e la position modérée, pour ne pas dire réservée, du président de la Républi-que» vis-à-vis de M. Eltsine, avant que M. Mitterrand ne se soit entretenu au téléphone, mercredi matin, avec le président russe. Une fois l'échec du putsch devenu patent, M. Yves Galland, président du Parti radical, se félicitant que ele dernier soubresaut des communistes conservateurs [ait] été vaincu par la résistance des démocrates, remarquablement animée par M. Elstine, et par la fermeté internationale», ajoutait : e Dans ces circonstances, il est triste et inquiétant que la voix de la France n'ait pas été au diapa-507L >

Le second sujet de controverse

est, effet, la teneur et la portée des propos tenus par M. Mitterrand au soir du 19 août à la télévision. A gauche même, M. Claude Cheysson, député (PS) européen, ancien ministre des relations extérieures, approuvait la position « très ferme, très bonne et très simple» exprimée par M. Roland Dumas après la réunion des ministres des affaires étrangères de la CEE, le 20 août, position de nature à effacer, selon laissée, la veille, par la « prudence » du discours du chef de l'Etat. A droite, les critiques n'ont pas été atténuées par le seconde interven-tion télévisée de M. Mitterrand, mercredi soir. M. Pierre-Andre Wdtzer, délégué général des adhé-rents directs de l'UDF, estimant on' « après sa déclaration faiblarde de bundi soir, M. Milterrand a tenté de passer à la télévision un oral de rattrapage» et «laborieusement, de justifier son attitude au cours de la crise en Union soviétique sans arriver à convaincre».

(1) Averti d'un projet d'attentat dirigé contre lui, M. Mitterrand, alors sénateur de la Nièvre, avait sauté de sa voiture, le 15 octobre 1959, peu avant l'heire du matia et s'était réfugié dans les jardius de l'Observatoire à Paris. Sa voiture avait été prise sous le feu d'une mitraillette. Les auteurs de cette machination avaient, ensuite, affirmé que M. Mitter-rand l'avait lui-même organisée.

## M. Mitterrand contesté :

Il a aussi rappelé qu'il allait chasser l'ours « chez M. Gierek ou chez M. Ceausescu ». . Le débat est également biaisé

lorsqu'on reproche à la fois au président français de passer M. Gorbatchev « aux pertes et profits », le premier joor du putsch, et de ne pas se faire le chantre de M. Boris Eltsine, ce qui est parfaitement contradictoire. En revanche, l'opposition a devant elle un boulevard pour une polémique justifiée lorsqu'elle remarque que M. Mitterrand, avant le coup d'Etat, n'a guère eu d'égards pour M. Eltsine. Le ministre des affaires étrangères, M. Roland Dumas, peut bien affirmer, avec indignation, que le président de la Russie n'a pas été reçu « entre deux portes » à l'Ely-sée, il faut tout de même se souvenir que M. Mitterrand, à Mos-cou, s'était chargé publiquement de réduire autant que possible l'importance de cet entretien.

Mais cette opposition anra beau jeu de souligner avec délices combien le secrétaire général de l'Elysée, le ministre des affaires étrangères, M. Jack Lang et le président de la République luimême, ont dû consacrer de temps et d'énergie à corriger la mauvaise image donnée par la première intervention télévisée de M. Mitterrand.

Que la droite, singulièrement le RPR, ait insisté, au premier jour, sur le risque que présentent les réductions de crédits militaires était, si l'on peut dire, de bonne guerre. Après tout, une nouvelle loi de programmation militaire sera debattue au Pariement avant la fin de cette années et ce débat est engagé depuis au moins deux ans. Il n'était pas absurde de le relancer à l'occasion du retour d'une menace ancienne que l'on avait presque oubliée.

#### · Main du Golfe

Mercredi, M. Mitterrand a traité ce débat de « dérisoire » en la circonstance et affirmé qu'il n'avait jamais pensé que « la France était en danger». Le lundi precedent, il n'avait pourtant pas jugé routile, en réponse à une question, de préciser que la France n'a aucunement l'intention de « dégarnir sa défense » -. armées, est tout naturel - et de remarquer que «l'acte» commis à Moscou « pourrait devenir rapidement un acte de guerre froide».

Le chef de l'Etat a également daubé sur l'empressement de M. Giscard d'Estaing à demander, comme pendant le conflit du Golfe, une réunion extraordinaire du Parlement. « Quelle figure aurions-nous ce soir?», a-t-il dit. Pietre consolation que d'avoir pris son prédécesseur au piège de la précipitation. On peut faire confiance à l'op-

position pour ne pas lâcher le morceau de sitôt, Autant M. Mitterrand avait renssi, pendant toute la durée de la crise du Golfe, à ne pas prêter le flanc ou si peu - à sa critique, autant il s'y est offert - au mieux par défaillance de communication cette fois-ci. De surcroît, il était en meilleore situation: face à l'opinion, à cette époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Le couple Mitterrand-Rocard bénéficiait d'une relative popularité que le chef de l'Etat a accrue, pour son compte, par sa conduite difficilement attaquable de la guerre du Golfe. Aujourd'hui, le couple Mitterrand-Cresson a perdu de son credit. Il n'est pas assuré, pour le rooins, que M. Mitterrand en regagne au sortir de cette crise de trois jours.

Bien qu'ils n'en sortent pas grandis - à l'exception, peut-être de ceux qui, se contentant, comme MM. Barre et Balladur, d'analyser sobrement la situation, ont évité toute polémique - se opposants se sentiront confortés. Ce n'est pas seulement sur la base des polémiques nées de sa: première intervention télévisée que M. Mitterrand pourra convaincre les Français de ne pas laisser «un certain nombre de responsables qui n'ont pas de sang froid gouverner un jour » leur pays. Déjà, M. Micbel Pontatowski, ancien ministre de l'intérieur de M. Giscard d'Estaing, se demande si le chef de l'Etat est « apte à vivre une nouvelle cohabltation ». On en reparlera souvent d'ici aux élections législatives de

JEAN-YVES LHOMEAU

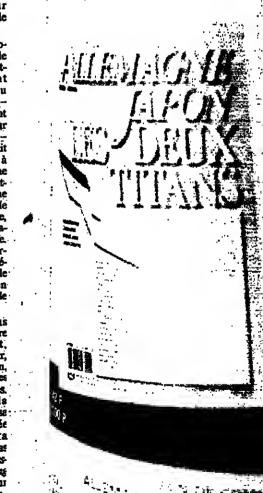

, C. . . .

1,100

Dr. 1. . . . .

ELLI SINTE

La luir que le recours e

4.

L.

12.

100000

5 54 8 54

4

1 · · · · ·

e 3-527

 $e_{ij} e^{j\theta_{ik}}$ 

The Market of the second

rite - -

Aller Comments

- Sand Species and the

(Married Street, Stree

confess

## M. Roland Dumas souhaite une intensification des aides occidentales à l'URSS

Le ministre des affaires étran-gères français, M. Roland Dumas, a de nouvean estimé, jendi 22 sout, que les Occidentaux devaient iotensifier lenr nide à l'Union soviétique, Interrogé sur Europe 1, il e déclaré avoir ressenti «chagrin et déplt» devant «la démagogie et les larmes de crocodile» versées sur M. Mikhail Gorhatehev per ceux qui, en France et à l'étranger, se sont toujonrs mootres réticents lorsqu'il caises de l'estranger. s'agissait d'aider l'URSS et face auxquels e il o fallu plaider à cha-

Au-delà do rétablissement, imminent, des aides qui ont été suspeodnes ees derniers jours, notamment par le CEE, M. Dumas estime que l'Occident « doit réfléchir sur son comportement vis-à-vis de Gorbatchev». « Si nous voulons la furestie de Gorbatchev de moute la resultation de la composité de comp chev, et nous la vaulons, il faut

mettre les moyens au service de cette volonté», a insisté le minis-

M. Roland Dumas o'a pas directement évoqué la question d'une nouvelle répartition des aides entre le pouvoir central et les Républiques. Alors qu'on lui demandait si, à ses yeux, c'est M. Gorbatchev qui gouverne en URSS, il a répondu : ell est le pouvoir légal», tout en souhaiteot une coopération entre le président de l'URSS et celui de la Russie, M. Boris Eltsine: «La coopération entre ces deux hommes qui ont incarné la résistance est indispensable. Je souhaite qu'ils jouent tous les deux un duo parfait y, a-1-1 dit. Il e estimé que la signature du traité de l'Union redéfinissant les rapports entre Moscou et les Républiques qui a été « la couse immédiate de la rébellion», scrait « le premier acte de M. Gorbat-

cher» et sussi « le bon critère » pour juger de la reprise du proces-sus de réformes. Selon M. Dumas, ce processus devrait s'accélérer : après l'épisode du putsch manqué, « l'horizon est débloyé (...), les réformes vont se poursuivre; ce qui o été semé va devoir, pourra se

M. Roland Dumas, annonçant l'annulation du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des Douze qui devait se tenir vendredi à La Haye, s souhaité qu'il ne soit que reporté et que a le plus tôt possible » les Douze se réunissent pour révaminer leurs sonnorte. pour réexamioer leurs rapports avec les pays d'Europe centrale et orientale, l'URSS et la Russie. Et il a proposé que les dirigeants de la Communauté invitent M. Gorbatchev à venir discuter avec eux de l'avenir de l'URSS et de la Russie». Il a annoncé d'autre part soo intention d'inviter prochaine-ment M. Eltsine à Paris.

## «Il est clair que le recours, c'est Boris Eltsine»

nous déclare M. Jean-François Deniau

Tirant les enseignemeots du coup d'Etat avorté en Uoion soviétique, M. Jeao-Fraoçois Decian, aceien mioistre, député UDF du Cher, oous e déclaré: « Ce qu'on peut espèrer c'est que le côté « théâtre d'ombres » de la politique de M. Gorbatchev, ce jeu extroordinalrement complique qui consistati deputs des années à dire: eje n'ai pas de pouvoir, je suls sous lo pression des forces conservatrices», tout cela va cesser. Les forces les plus conservatrices ayant été démises, M. Gorbatchev o perdu désormais cet alibi. Il ne pourra plus reporter sans arrêt ses décisions. Il o les mains libres pour de réformes politiques et économi-ques. Il va devoir passer à l'action et le premier signe de sa crédibilité sera la manière dont il répondra à lo demonde d'indépendonce des

péties pour demander plus d'argent oux Occidentoux. J'ol toujours pensé qu'il fallait oider l'Union soviétique, mals pas n'importe comment. Comme au début de notre Marché commun, cela doit être entrepris avec des conditions et un calendrier très concret et très

» Enfin, il est cloir que le recours c'est Boris Eltsine. Le gou-vernement français s'est toujours trompé sur lui. C'était une folie de l'ignorer et de lout miser sur Gor-batchev. Boris Eltsine vient à nou-veou de foire lo démonstrotlon qu'il n'étoit pas ce personnage ambigu capable de dire tout et son contraire. contraire. »

Quant au rôle qu'aurait pu tenir directement ou indirectement M. Gorhstehev dans ce coup d'Etat. M. Deniau est circonspect : lo demonde d'indépendonce des pays baltes.

» Il serait regrettoble que m. Gorbatcher se serve de ces péri
M. Gorbatcher se serve de ces péri
» Compris quels étoient les d'Elat. 53 % enfin estimaient que ces événements étaient un risque pour la paix mondiale. « Dès le départ, déclare-t-il, je n'oi

teur principol d'un foux coup d'Etat me paraît romanesque. Mais qu'il ait pu prêter la main à une sorte de scénario ofin de provoquer un choc pour convaincre les Etats-Unis qu'il avait besoin de capitoux. c'est quelque chose qui s'est dejà passé dans l'Histoire russe. Le fail que M. Cherardnadze hil-même ail soulere cette hypothèse n'est sans doute pas un hasard.»

Ci L'inquiétude mesurée des Fran-çais. – Un sondage IFOP (800 personnes interrogées le 20 août), public par le Parisien libéré du jeudi 22 soult, indique que 41 % des Français jugeaient très inquiétante la destitution de M. Gorbatchev et 49 % l'estimaient assez inquiétante. 76 % espeodaot os

## M. Marchais dément avoir été contredit par le bureau politique du PCF

Dens son édition du jeudi 22 août, l'Humonité publie une «mise au point du secrétariat du comité central » qui vise, notamment, le Monde, acrusé d'avoir déformé le déroulement de la rénoion du hureau politique, lundi après-midi 19 août à huis clos, ou cours de laquelle la direction du PCF avait arrêté sa positioo.

Elle affirmait, entre autres, que e les condicions d'éviction de

M. Mikhail Gorbatchev de ses responsabilités sont inacceptables r. Le secrétariat précise que « le projet de texte soumis à lo discus-sion laissait volontairement « en blone » l'oppréciation que le bureau politique devoit porter sur l'éviction de M. Gorbaichev », car il existait a plusieurs formulations possibles ».

Les amis du secrétaire général ejoutent : « Il est donc inexact et malintentionné de prétendre que

la position du bureou politique aurait cté prise contre l'avis de M. Georges Marchois », avant d'indiquer que « M. Charles Fiterman a expliqué qu'il n'étoit pas d'accord ovec le texte finale-

Le Monde a's jemeis ecrit que la déclaration du bureau politique evait éte adoptée contre l'avis du secrétaire général. Pour le reste, la mise au poiat du secrétariat du comité central confirme les informations que nous avions données. O. B.]

## «Bien sûr qu'on a condamné le coup d'Etat!»

Ouelques cemaines de com- liste de l'Humenité, qui affirme munietes se sont retrouvés, mercredi 21 août à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), eutour de leurs dirigeents, pour le «Rendez-vous national de la vignette» qui, fin août, précède la Fête de l'Humanité de La Courneuve. Traditionnellament, permanents et mili-tanta sont invités à donner un dernier coup de rein stakhanoviste dans la vente des billets d'entrée et une saine émulation est encouragée entre les fédéra-tions dépertementales. Cette année, évidemment, cette manifestion e revêtu un cerectare perticulier. Les conversetlons méleient les eouvenirs de vacances aux considération sur l'échec d'une faction putschiste à Moscou. Les mines étaient graves devent les demiers développements de le eituetion et l'egecement visible devent lee questions pressantes des jour-

#### La direction «à la bauteur»

Tel militent dit qu'il était erévolté», kundi matin. Tel autre fsit pert du choc » qu'il e éprouvé. L'indignation est unanime. Tout comme est unanime la certitude que la direction du parti a condamné le coup d'Etat. « Bien aur qu'on l'e condamné l'e, s'emporte un jeune homme qui refuse d'admettre qu'aucun de see termes ne figure dans la déclaration de lundi soir du bureau politique. Quant au peuple, les militants estiment qu'il était bien absent. Affirmant son ettachement eu droit de manifester, M. Georges Marchais lâche que ele pouvoir au paupis, ce n'est pes les manifestations comme ça dans les rues». « Vous trouvez que quelques dizzines ou centaines de maliers de gens dens les rues sur 290 millions d'habitants, c'est le peuple?», interroge un permanent. Une opinion parta-gée par Amaud Spire, éditoriaque la responsabilité de cette situation incombe au efonctionnement étatique et bureaucratique » de l'Union soviétique «jusqu'en 1985 ». Ls grande nouveauté, selon lui, eet que l'équipe dirigeente du PCF le dise. Adieu, «bilan globalement poeitif» prononcé en 1978 et réaffirmé par M. Mercheie en Cette communauté de vue des

militents de la fédération du secrétaire général se retrouve sur la personne de M. Boris Eltsine. En voilà un qui n'a pae bonne preese, à Cholsy. «Se position, depuis longtemps, ne me convient pes. Mol, je sou-tiens Mikhail Gorbetchav ». confie M. Mercheis, Fût-il élu démocratiquement par près de 60 % de le population ruses, M. Eltsine ne suscite que méfience, pour ne pas dire plus. A la manière des enfants jouant à la guerre avec des mitraillettes imagineires, un groupe le président de la Fédération de Russie, une solution plus radicale qui n'e pas su être selsie

ici et là, on dissimule mal une certaine erispation. On bougonne contre les journalistes. Un jeune militant, un peu nerveux, mermonne que ce sont des « enculés ». Tel dingeant n'a rien à déclarer, cet autre clisse un sourire en guies de réponse. M. Henn Malberg, «patron» de la fédération de Paris, renvoie sux e très bons textea de le direction, qu'il partage entière-mant ». De toue côtés, on se félicite de la réaction « à le hauteur» de la direction du parti. Ce sentiment de setisfaction qui succède à l'inquiétude des premiers moments n'est évidemment pas partagé par les quel-ques contestataires refondateure piqués, cà et là, dene un milieu dont on sent qu'il n'est plus vreiment le leur. L'un d'eux

celle du bureau politique».

Cette fronde, elle se fait jour chez certains élus communistes. Des députés, tels MM. Téo Viel-Messat, Robert Montdargent, Jean-Pierre Brerd, Marcelin Berthelot et François Asensi, ont vite appelé un chat un chat. Un conseiller général de Seine-Saint-Denis, M. René Foulon, a écrit à l'Humanité pour se plaindre de l'organe central et dire que son parti e cune fois de plus, choisi le meuveis camp. celui des usurpateurs battus par le peuple», Invité de RTL, jeudi matin, M. Charles Fiterman s'est étonné de la teneur des éditorleux de l'Humenité. L'encien minietre, qui a menifesté se « profonde satisfection de l'échec du coup d'Etata, e fustigé les «fautes d'enalyse commises, y compris par les diri-geants de [son] partis, event d'ejouter : « il feut feire plus, plus vite, plus fort pour apporter ies che dans le PCF.

#### «Le maximum d'informations »

Déjà des communistes s'interrogent sur l'attitude de l'Humanité et sur la teneur de certains articles pendant ces trois jours de crise. Dans son édition de mardi, par exemple, le quotidien communiste e publié, dans leur intégrelité, e las principeux « evec un seul eouci, précisait un petit encadré, donner aux lecteurs le meximum d'informetions ». Et si, ner melchence. l'Humanité de lundi titrait, sur sa premier page, «Les raisons de la fête», en parlant de celle de La Coumeuve, l'Humanité-Dimanche de cette semeine n'est pes mieux lotie en titrant, à contreemploi, sur sa couverture : e Le drame de l'échec ».

**OLIVIER BIFFAUD** 

Hausse des cours boursiers, recul du dollar et du pétrole

assure qu'il se retrouve plue

## Les marchés financiers et pétroliers rassurés

Le «kundî rouga» na sera-t-il bientôt plus qu'un lointain souvenir? Si les places financières avaient fortement réagi à l'an-nonca de la destitution da M. Mikheil Gorhatchev le 19 août, elles se sont ressaisies dès mardi et le mouvement de redressemant s'eet amplifié mercredi avec l'annonce en début d'après-midi de le fuite des auteurs du coup d'Etat. Les mouvements de hausse se sont accélérés sur les places bour-sières, le dollar, valeur refuge, est revenu à des niveaux voisins de ceux d'evant le coup d'Etat et les cours du pétrole ont

Jeudi 22 août, les places boursières asiatiques ont salué l'échec du coup de force avec peut-être moins d'intensité que leurs homologues européennes ou américaines la veille, Ainsi, à Tokyo, l'indice Nikkei e gagné 2,1 %. Certeins intervenants affichaient alors une légère déception devant cette performance. Mereredi, la grande bourse américaioe avait traduit son soulagement en s'appréciant de 3,1 % et l'indice Dow Jones jour du mois boursier d'août sur était alors repassé au-dessus de la une avance de 0,67 %.

barre des 3 000 points. Paradoxa-lement, e'est aux États-Unis que le réaction a été la plus vive, à l'ex-ception de Madrid (+ 3,7 %), alors que jusqu'à présent ce pays était apparu comme celui le moins troublé par les événements en URSS. Ainsi, le 19 août, alors que de nombreuses Bourses chutaient fortement, celle de New-York ne perdait que 2,36 %.

La preuve sans doute que de nombreux espitsux ont fui les places européennes pour revenir vers un marché plus vaste et donc

#### Tendance à la modération

En Europe, la journée du jeudi 22 août débutait à l'image de celle de la veille, mais de manière plus de la veille, mais de manière plus contrastée. Francfort, la place qui avait été la plus seconée par la destitution de M. Mikhaïl Gorbatchev (- 9,4 % lundi), continuait sur sa lancée de mercredi où elle evait gagné 2,87 %. L'indice DAX oscillait entre 3 % et 4 % peu aveoi le débui officiel de la séance. En revanche, à Londres comme à Paris, la tendance était à comme à Paris, la tendance était à la modération. Au lendemain de son bond de 3,9 %, l'indice CAC 40 débutait jeudi son dernier

Sur le marché des changes, le dollar poursuivait son recul jeudi 22 août, revenant à des niveaux voisins de ceux d'evant le putsch sovictique. A Tokyo, il revenait à 136,75 yens contre 137,18 yens la veille, tandis qu'à Paris, il tombait sous le barre des 6 francs (5,9335 francs contre 6,03 francs au fixing mercredi). A Francfort, il se négociais à 1,7485 DM contre 1,7565 la veille.

Sur le marché de l'or, les cours de l'once à Londres évolutient peu autour des 356 dollars de la veille.

Les cours des metières premières ont suivi, mereredi 21 août, une évolution contraire à celle de lundi, evec, en général, la même emplitude. Sitôt confirmé l'échec du coup d'Etat, le pétrole a chuté aux Etats-Unis, perdant le dollar qu'il avait gagné le premier jour du putseb. Le baril (pour liveaison le plus rapprophée en livraison la plus rapprochée en octobre) a finalement elôturé à 21,55 dollars, en haisse de 85 cents. A l'inverse, les cours des céréales (blé, mais et soja en partieulier) ont bondi. Les marchés avoient craint l'acrêl des aides occideoteles any importations eaines); ils espèrent maintenaot leur rétablissement et même leur

D. G et É. L. B.

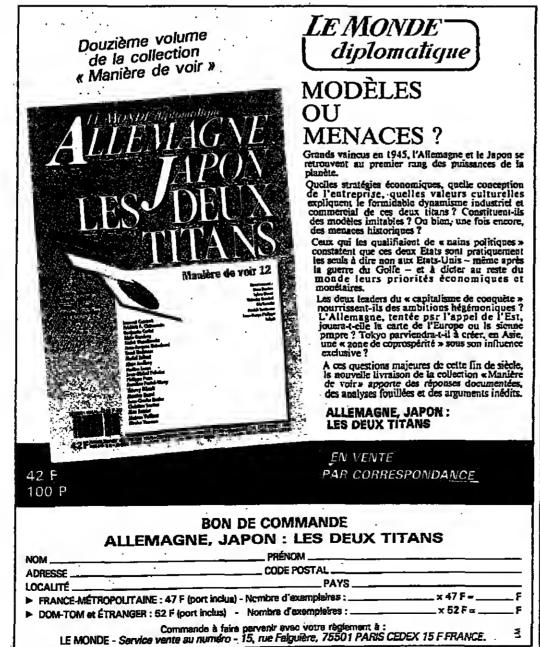

## Les pays de l'Europe de l'Est veulent accélérer leur rapprochement avec la CEE

ssue avec le retour de M. Gorbatchev eu Kremlin - e. pour les peya d'Eurape de l'Eat, deux conséquences immédiates. Elle leur donne de nouveaux arguments pour revendiquer un rapprochement accéleré avec le Communeuté européenne. Elle les emène ensuite à reconsidérer à nauveeu leure reletians écanomiques evec l'URSS. De nouveaux types d'échenges commerciaux avec l'Union soviétique, qui reate un parteneire important de l'ancienne Europe socialiste, étaient en discussion evant le coup d'Etat.

1991. Le COMECON, arganisation commerciale liant les principaux Etats communistes du monde, disparaît. Le cordnn ambi-lical liant l'éconnmie de l'URSS à celle ses anciens satellites d'Europe centrale et orientale est nfficiellement enupé. La rupture laisse l'Uninn saviétique ennfrantée à ses problèmes intemes, et les nou-velles démocraties libres de poursuivre leur difficile transitinn vers l'économie de marché. Depuis, les échanges entre l'URSS et les pays d'Europe centrale sont profondé-ment butleversés, tendis que très lentement, se tissent de nouveaux liens entre le Communauté européenne et ses voisins de l'Est. Les quelques jaurs de crise devraient suffire – comme l'a suggéré le président de la Commission, M. Jacques Delors, mardi 20 sout à La Haye - à conduire la Communauté à resserrer ses liens au plus vite avec les cinq pays de l'Est (Bulgarie, Hongrie, Pologne, Rou-manie, Tchécosinvaquie), ainsi que la Yougoslavie.

Déjà profondément affectés par la transition éconnmique en cours, les pays d'Europe de l'Est ont subi de plein fouet l'effondrement du COMECON, qu'ils aux pourtant appelé de leurs vœux. Avant la chute du mur de Berlin, celul-ci représentait 60 % au moins de leur commerce extérieur, et jusqu'à 80 % dans le cas de la Tchécoslovaquie. Camme souvent dans les ruptures, ce n'est pas celui qui plus beureux; finies les livraisons pratiquement gratultes d'énergie en provenance d'URSS, les débouchés assurés en Uning soviétique paur les prinduits manufacturés polanais au bangrais. Il feut désormais payer le pétrole au prix du marché mundial, et essayer de vendre sur les marchés internationeux des produits d'une qualité souvent médiocre.

Les canséquences sont immédiates. Au premier trimestre de 1991, les importations soviétiques en provenance des six pays européens ont chuté de 46 % par rapport à la même période de l'ennée précédente, selnn les statistiques de la commission économique pour l'Europe des Natinns unies. La Hongrie affirme que son com-merce evec l'URSS s'est effondré de 80 %. Des secteurs entiers, comme celui du textile polonais, qui fait vivre 600 000 personnes se sont retrouvés en situatinn de chômage technique.

#### Les demandes d'adhésion et d'association

Ce revers cuisant aurait d'ailleurs po se transant autant d'an-financier majeur si les cours du pétrole étaient restés aux niveaux très élevés de juillet 1990. Certains pays s'en sortent mieux que d'au-tres: la Pologne, la Hinngrie, et dans une moindre mesure la Tchécoslovaquie sont parvenues à aug-menter considérablement leurs ventes à l'Ouest. Mais les exportatinns bulgares nu roumeines se sont effondrées à l'Est sans augmenter à l'Ouest, aggravant encore la récessinn en cours et la pénurie de devises. Déjà en situation de cessation de paiements, Sofia a du réduire de plus de 20 % ses achats de pétrole à l'URSS, tandis que Varsovie ou Budapest ont réussi à dégager suffisamment de devises pour maintenir des flux relativement stables.

Le reflexe des Etats de l'Est a donc consisté bien naturellement à se tourner vers la CEE. La Communauté opparaît en effet comme l'unique pole capable, au cours des s années, d'absorber des acbets à l'Est. Depuis plusieurs mois, les dirigeants de Varsovie revendiquent à hauts cris un rapprochement entre leurs pays et la Cammunauté, rappelant qu'une catastrophe économique et un renversement du gouvernement ne

tut d'association véritable est, selon eux, la seule issue pour leur écnnmie en dérnute. Deux accords d'association, avec la Pologne et la Hongrie, devaient être signés evant la fin de l'année à Bruxelles.

A Bruxelles, nn poursuit tranquillement le rapprochement éco-nomique de la CEE et de l'Europe de l'Est, en préparant l'apininn publique dans la Cammunauté – notamment celle des agriculteurs – et en imaginant des solutions pour rendre la transitinn la moins dou-Inureuse pussible. A l'Ouest comme à l'Est, et en dépit de l'empressement pulnuais, un se rend bien compte que le rappro-chement commercial de l'Europe occidentale et centrale prendra de

D'nu l'émergence de projets visant ou rétablissement, sur de nuvelles bases, d'échonges ovec l'URSS. L'accord passé le 17 juillet entre le graupe das sept et M. Mikball Garbetehev faiseit d'ailleurs état de la nécessité d'ai-der à la revitalisatinn de liens commerciaux entre l'URSS et ses voisins d'Europe centrale et nrientale. A Londres, des économistes résséchissaient à un système snphistiqué de « clearing » (enm-pensatinn), dans lequel les échanges entre l'URSS et tel ou tel des pays de l'Est feraient l'objet d'une camptabilité spéciale, les

A l'Est, certains dirigeents, comme le ministre des offaires étrangères tchécoslovaque, M. Jiri Dienstbier, celui du commerce Dienstbier, celui du commerce extérieur de la Hongrie, M. Bela Kader, ou le président tchécoslo-vaque Vaclav Havel proposent un système d'aide à l'URSS nriginal et «intelligent»: les pays occidenteux consentiraient des crédits à l'Unian soviétique que celle-ci utiliserait puur acheter des biens alimentaires à ses aneiens partenaires. Camme le résumait naires. Comme le résumeit M. Havel dans un texte publié par Libération (le 18 juillet): « Celn permettrait de résoudre le problème de nos excédents agricoles sans perturber le fonctionnement de mar-chés déjà saturés à l'Ouest.»

manière de limiter l'ampleur de la catastrophe éconnmique dans les pays les plus pauvres (Bulgarie, Roumanie). Une telle démarche ne nuirait en rien au développemen des relations CEE-Europe de l'Est, mais permettrait peut-être au contraire de rendre la transition

#### Le piège pour les Occidentaux

Les pays occidentaux paraissent à cette occasion pris dans leur propre piège : maigré leurs déclarations de principe, ils ne tiennent en fait pas trop à favoriser le flux d'expartations d'Europe de l'Est vers l'URSS, préférant privilégier leurs prapres ventes à Mascau. Surtnut, comme nn l'a vu, ils veu-lent éviter d'ouvrir trop grandes leurs portes, de peur de provoquer de nnuvelles siembées de colère chez leurs agriculteurs, déjà échau-dés. Le problème est d'autant plus délicat que l'Europe de l'Est est surtaut expartatrice de produits agricoles (ceux-ci représentent par exemple un quart des exportations sidérugiques et textiles, trois catégories soumises à de stricts quotas d'importation dans le CEE. Le conflit franco-hongrois à propos de l'importation de fuie gras dans l'Accepte conflit de l'importation de fuie gras dans l'Accepte conflit des des l'accepte de l'importation de fuie gras dans l'Accepte conflit des l'accepte de l'accepte de l'accepte de l'accepte de l'accepte de l'accepte de la conflit de l'Hexagone prouve l'ampleur des tensinns potentielles. La Pologne dénance la sévérité des gantas actuels : le CEE auralt accepté 900 000 têtes de bétail l'an dernier et authriserait cette année une vente de 300 000 têtes seulemen

Les pays d'Europe necidentale vant davnir accepter d'auvrir davantage leur marché aux Euro-péens de l'Est et de financer une partie de leur commerce extérieur avec des pays tiers (pour les achats d'énergie notamment). Une nouvelle qui réjouira les exportateurs, mais sera un nouveau casse-tête pour les dirigeants. Ces pays ont peu d'argent, et si nu veut leur vendre des biens, il faudra consentir de nouveaux prèts. La CEE devra savoir partager.

Comme le déclarait récemment l'ambassadeur de Pologne à Paris : « la Communauté doit avoir le sens des responsabilités. Les agriculteurs europeens souffrent, mais ces souf-frances ne sont rien à côté de la catastrophe économique endurée en

FRANÇOISE LAZARE | veau éciaté. - (AFP, AP, UPI)

## **EUROPE**

YOUGOSLAVIE: la réunion de la présidence collégiale

# Les Républiques s'entendent sur un programme économique minimum

de notre envoyée spéciale

Désabusés par la paralysie de la vie politique fédérale, les Ynugo-slaves ont suivi la réunion de la présidence collégiale de la fédéra-tion, mardi 20 et mercredi 21 août a Belgrade, avec le plus grand scepticisme. L'engagement pris par les présidents et les représentants des Républiques à l'issue de la première journée les a laissés de marbre : pour l'bomme de la rue, la décision de préparer un projet sur l'avenir politique du pays (le Mande du 21 août) est strictement formelle et n'a aueune chance d'être suivie d'essets.

Seuls la présence - exception seus la presence - exception-nelle - de tous les présidents des Républiques et le fait qu'auenn n'ait claqué la porte avant la fin de la réunion unt retenu l'atten-tinn. Celo n'a d'oilleurs duré qu'une journée. Mercredi, les pré-sidents de Croatie et de Bosnie-les des les pré-Herzégovine avaient délégué leur premier ministre, leur laissant le soin d'avaliser le plan présenté par soin d'avaitser le plan présente par le chef du gouvernement fédéral, M. Ante Markovic, pour « assurer le fonctinnnement des parties vitales du système politique et éco-nomique du pays jusqu'à la réalisa-tion d'un accord politique sur la future Yougoslavie».

## «Le pauvre M. Markovic»

La présidence a donné son feu vert aux mesures proposées par « le pauvre M. Morkovic » - comme on dit ici en plaienant un premier ministre impuissant premier ministre timpuissant –
pour que «le minimum nécessaire
au fonctionnement économique et
politique» soit accompli. Le budget fédéral s été avalisé, la Croatie
(et elle seule, selon le communiqué
de la présidence) ne refinsant de
contributes qu'en financement de contribuer qu'au financement de

l'armée fédérale. Le communiqué précise que les mesures arrêtées mercredi visent à «empêcher des dégâts économiques et sociaux qui prennent des dimensions catastro-phiques ». «Il faut créer les condi-tions nécessaires au fonctionnement du Parlement et du gouvernement fédéraux», souligne-t-il. Mais les moyens d'y arriver ne sont pas explicités – tout comme le veille, lorsque la présidence s'est engagée à parvenir à un acente sur la future politique de la fédération.

future politique de la rederation.

« Chacun continue de tirer in couverture de son côté», a avoné, à propos de la première journée de la réunion, l'un des participants, le président du Munténégra, M. Momir Bulatovic, dont « l'impression » est qu'il n'est « pas possible » de parvenir à un accord politique. « Pour qu'il y ait un necord, a-t-il précisé, il faudrait

qu'il y ait un but commun et des intérêts communs ». Le enmuniqué publié par

l'agence afficielle Tanjug à propos de la réunion de mardi ne fait état de la reunion de march ne tat esta cue d'un seal point commun à tons les perticipants: l'arrêt des hostilités et un contrôle efficace du cessez-le-feu ennstituent un préalable à tout accord. Ces condi-tinns sant lain d'être remplies. Depuis le 7 août, date de l'entrée en vigueur du cessez-le-fen, des dizzines de personnes sont mortes dans les villages de Croatie où la garde nationale et la police croate, d'une part, et les insurgés serbes d'autre part, continuent de se bat-tre. Tout bilan est sujet à caution, chacun des protagonistes diffusant des chiffres différents. Mercredi encore, alors que les médias serbes foisaient état de deux marts le

rités eroates ennonçaient quatre matique et an lance-roquettes se poursuivaient à Pakrac, en Slavonie. Selon le ministère croate de l'intérieur, «soixante autonomistes serbes ont été tués» au cours du week-end dans cette ville située à environ 250 kilomètres à l'ouest

La commission présidentielle chargée de contrôler le cessez-le-feu a bien du mai à assurer sa function. Mardi, une de ses équipes d'observateurs a essuyé des coups de feu, à trois reprises, en Krajina, dans la région de Sibe-nik. «C'est une chance que per-sonne n'ait été blesse», e affirmé un responsable fédéral en précisant que le véhicule des observateurs, escorté par l'armée fédérale, était identifiable.

MARIE-PIERRE SUBTIL

## Menaces de l'armée contre la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine

L'armée yougoslave a pour la première finis, mercredi 21 août, menacé de prendre des mesures contre les républiques de Rosnie-Herzégovine (centre) et de Macé-dnine (sud), accusées de chercher avec « d'autres forces » à « démanteler in Yaugaslavie et l'armée sédérale par le bials d'une guerre civile et d'une intervention étrangère». Le général Marko Negovannvic, ministre adjaint de la défense, et considéré comme l'un des «faucons» an sein de la hiécours d'une conférence de presse à Belgrade, la décision des dirigeants bosniaques et macédoniens de ne plus désormals envayer leurs

Le Basnic-Herzégovine et la ouverte il y a quelques mnis par la Slovenie et la Croatie (nord-ouest), qui, après avoir décidé que leurs soldats serviraient exclusivement dans leur république d'urigine, evalent fini par former leurs pro-pres unités militaires, totalement ndépendantes de l'armée fédérale

L'armée fédérale no compte déjà plus qu'une poignée de Slovènes (91, selon l'agence Tanjug), et peu de Croates, passés en masse dans les forces militaires de leurs républiques respectives. Si les Bosnia-ques et Macédoniens faisaient de même, l'armée ne serant plus de facto qu'une armée serbo-m grine, peu en mesure de parier au

nom de la Yougoslavie, relève-t-on à Beigrade

- 1 Car C

94 tun 1

4.0

Will.

La menace brandie par le général Negovannvie intervient alars que près de deux mille parents de snidats macédnniens servant actuellement dans l'armée fédérale manifestaient, mercredi en fin d'après-midi, devant le Parlement de Skopje, pour obtenir le retour immédiat en Macédoine de tous les soldats macédoniens qui servent dans d'autres républiques, seion l'agence Tanjug.

Les parents refusent que a leurs enfants meurent pour les intérêts d'autres républiques », c'est-à-dire dans les offrantements entre Serbes et Croates en Croatie. -

#### A TRAVERS LE MONDE

#### MALI

Le sénateur Albert Gore aurait transféré ne sera pas candidat

aux primaires démocrates

**ÉTATS-UNIS** 

Canaldéré camme le meilleur edversaire patentiel du présidant Bush pour l'élection présidentielle de l'en prachein, le séneteur démocrate Albert Gore e annoncé, mercredi 21 août, qu'il na serait pas candidat aux primaires démocrates, invoquant des raisons familieles. Le sénateur du Tennessee, qui avait échoué dans le course à la candidature en 1988, eveit laissé entendre ces demiers mois qu'il tenterait une nouvelle fois sa chance. Il s'agit du troisième diri-geant démocrate à annoncer qu'il ne participerait pas aux primaires, après le chef du groupe démocrate à la Chambra des représentants, M. Richard Gephardt, et le sénateur de Virginie-Occidentale, Jay Rockefeller. Le seul candidat offi-ciellement déclaré aux primeires démocrates est l'ancien sénateur du Massachusetts Paul Tsongas, dont la campagne est loin de faire les menchettes des jaurneux. —

Violents affrontements entre Noirs et juifs

à New-York

Quinze policiers new-yorkais ont été blessés dans la nuit du mardi 20 eu mereredi 21 anût, einra qu'ils tenteient de s'interposer dans les violents affrontements qui ont opposé de jeunes Noirs à des juifs orthodoxes à Brooklyn, quartier de New-York, a indiqué la police qui a procédé à une quinzaine d'arresta-tions. Deux magasins ont été pilés et trois voitures de polices endommagées. Les premiers incidents s'étaient produits lundi soir, eprès qu'un jeune Noir ait été tué et sa couzine blessée par una vniture canduite per un juif arthadaxe. Quelques heures plus tard, un étudiant juit était poignardé à mort. Depuis, la tanslan n'a cessé de croître. A la suite d'une rencontre avec le meira noir de New-York, M. David Dinkins, désireux de calmer les esprits, les dirigeants noirs, qui avaient réclamé en vain l'arrestation du chauffard, unt conduit mardi soir une foule d'environ deux cents personnes sur les lieux de l'accident, où la violence a de nouL'ex-président Traoré

près de six milliards de francs en Suisse

Les eutarités helvétiques ant estimé, mercredi 21 eoût, à près da 1,5 militard da france suisses (environ 6 milliards de francs) le montant des fonda transférés sur des comptes bancaires en Suisse, par les gouvernements successife de l'ancien chef d'Etat malien, le général Moussa Tranré, renversé en mars demier. «Pendent' vingtdeux ans, le général Traoré a gouverné seul et ruiné le pays économiquement», souligne la direction de la coopération su développement et da l'eide humenitnire (DDA) de Berne. Seion la presse malienne, l'en-

semble de la fortune du proche entourage de l'ex-président dépasserait, en réalité, deux milliards de dollars (environ dauze milliards de francs), dont près de la moitié en Suisse, le reste ayant été placé aux Etats-Unis, au Canada et en Allemagne. Si cas indications se révélaiant exactee, le totel dea fonds publics détournés approcherait le momant de la dette extérieure du Mali, un des pays les plus pauvres du continent africain.

#### MAROC

L'ONU examine une demande de Rabat de reporter . le référendum

sur le Sahara occidental

L'ONU exemine la demande du rol du Maroc de faire reporter le référendum sur le Sahara occidental, e déclaré, mercredi 21 août, un parta-perole das Netions

Le plan de l'ONU prévoit l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la région le 6 septembra et un référendum d'autodétermination en janvier, la population du Sahara occidental devent choisir entre son intégration au sein du Maroc ou l'indépendance demandéa par le Front Polisario.

Le roi Hassan II avait déclaré mardi qu'une délégation de l'ONU aurait dû, pendant les quatre mois précédant le cessez-le-feu, consulter les chefs de tribus, décider qui aurait le droit de voter et conclure un accurd écrit evan le Merac mission.

Un responsable du Front Polisa rio, M. Ibrahim Hakim, a déclaré que. «cette position est (...) une fin de nan-receyoir au plan da paix ». Le Front e demandé aux pertia pulltiquas elgériene de convaincre Rabat de respecter le processus engagé. - (AFP, Reu-

#### EN BREF

C INDONÉSIE : la police a inter-compu une réunion de l'opposition. — La police indonésienne est intervenue pour disperser une réunion de l'opposition mardi 20 août à Djakarta, su domicile de l'ancien gou-verneur de la capitale, le général Ali Sadikin, qui dirige le groupe dit de la «Pétition des cinquante». Selon un responsable de l'opposition, le ministre chargé de la coordination des affaires politiques et de la sécu-rité, M. Sudomo, a exprimé sa surprise devant cette intervention poli-eiére, effectnée sans mandat. – (UPL)

o ISRAEL : deux persnunalités palestiniennes coavoquées par la police. – La pulice israélienne s convoqué pour lundi 26 août deux personnalités palestiniennes des terri-toires occupés, M. Fayçal Husseini et Mme Hanene Asbrawi, après qu'ils curent rencontré samedi der-nier à Londres des représentants de I'OLP. Avee ees derniers, Mrs Ashrawi et M. Husseini - qui ont rencontré à plusieurs reprises le secrétaire d'Etat américain James Secretaire à Etat americain James-Baker, à Jérusalem — ont préparé à Londres un mémorandum qui doit être présenté aux Etats-Unis en vue d'une conférence de paix sur le Proche-Orient — (AFP.)

u TUNISIE : le docteur Sghaler s été libéré. - Le médecin français d'arigine tunisienne, M. Magrid Sghaier - incarcéré le 9 anût à Tunis, en raison d'une condamnatinn pnnr sa participatinn à des manifestations en 1981 et acquitté mardi 20 août (le Monde du 21 et du 22 août) - a été libéré, ont annoncé les autorités pénitentiaires. Pour bénéficier de l'ammistie généraie décidée en 1987, le jeune médecia aurait du, conformément à la loi, en réclamer formellement le bénéfice, avait-on indiqué dans les milieux judiciaires tunisiens.

## **AFRIQUE**

ALGÉRIE : la préparation des élections législatives

Le gouvernement et les partis s'efforcent de trouver un accord

ALGER

de notre correspondent

La seconde rencontre entre le souvernement et les partis politi-ques devait s'ouvrir, jeudi 22 août, au Club des Pins, à une trentaine de kilomètres d'Alger. L'essentiel des discussions devrait concerner la date et les modalités des pro-chaines élections législatives anticipées, que le quotidien en arabe el Massa, citant des « sources informées », e cru pnuvnir annancer pour le 5 décembre. La première rencontre, onverte fin juillet, avait été suspendue

pour permettre aux partis de se concerter et de présenter au cabi-net da M. Sid Ahmad Gbazali leurs propositions pour l'organisatian de ces élections. Plusieurs partis s'étarent même regroupés pour étudier la question. Mais les intérêts partisans semblent synir prévalu, et, des vingt-six partis qui compassient ce rassemblement hétérogène, nn était rapidament passé à vingt-quaire, puis à buit et à cinq. Devant ces divisions, le premier ministre devra manœuvrer serré s'il veut obtenir un consensus. Il aura, cependant, la satisfac-tion de voir le Front des forces socialistes (FFS) de M. Alt Ahmed socialistes (FFS) de M. Alt Ahmed répondre à son appel. De son côté, le FIS semble décidé à continuer la politique de la chaise vide, malgré les nombreuses pressions dont il e fait l'objet et en dépit des idéclarations rassurantes concernant se perticipation faites par M. Bellald, ministre chargé des relations antre les navris et l'Assemblée entre les partis et l'Assemblée

Pour sa part, le FLN a annoncé mercredi, qu'il pourrait envisager la révision de la loi sur le découpage électural, tant décriéa par l'opposition. Il compte présenter rois propositions en ce sens, dont fune demande notamment «l'or-ganisation d'un référendum sur la question de savoir si des elections législatives doivent se faire sur la base de lois adoptées par l'Assem-blée populaire nationale ou si l'on doit apporter des amendements à la Constitution permettant au pré-sident de la République de légiféres par ordannances, dans certains cas » - (Interim.)

# Pour saluer Angus

Trois mois après sa mort discrète, on annonce la réédition de l'œuvre complète d'Angus Wilson. Une manière de reconnaître que ce romancier anglais fut une figure majeure de la littérature d'après-guerre

Personnage central de la vie littéraire britannique, l'écrivain Angus Wilson est mort eu printemps dernier (le Monde daté 2-3 juin 1991]. Penguin ennonce la réédition de son ceuvre complète - romans, bio-graphies, nouvelles, pièces de théâtre, innombrables essais critiques. Une manière de signifier son importance.

En 1983, trois ans après qu'on lui eut accordé, ultime distinction de sa longue carrière d'homme de lettres, le titre de Sir, quelques centaines d'amis se réunissaient par nn chand après-midi d'été dans le zoo de Regence Park, pour souhaiter le soixante-dixième anniversaire d'Angus Wilson Quelques semaines aupa-ravant, la télévision était venue filmer là les décors d'une série tirée de son roman, lo Girafe et les Vieillards (1). Mais l'animal favori d'Angus, son véritable objet d'étude, était le dodo (Such Darling Dodos), cette espèce d'oiseau disparue que l'on rencontre pourtant frequemment en société, où il vit en colonie fermée pour ne pas voir que le monde a

#### Une inlassable générosité

\* 117 SE

75.7

er i Santa

Le visage colore sous sa crinière argentée, plein de son habi-tuelle vivacité, Angus saluait ses invités d'une voix haut perchée. Dans la foule réunie ce soir-là, parmi les membres du Parlement, éditeurs, acteurs ou universi-taires, les employés du British Museum ou du zoo, les hôtesses en vue, les collègues de la Société des amis de Dickens, les écrivains jeunes on vieux dont il avait aidé bon nombre, quand il n'avait pas été leur professeur à l'université d'East Anglia (2), parmi les critiques et chroni-

éreinté ses derniers romans, plus d'nn se demandait à quel titre au juste il était invité : allait-il dans un prochain roman rejoindre les dodos d'An-gus Wilson? Tous recon-naissaient qu'aucun autre écrivain n'aurait pu réunir une assemblée à la fois aussi composite et aussi chaleureuse.

Avant la longue maladie qui devait l'emporter, et sa retraite dans le sud de la France en compagnie du fidèle Tony Garett, Angus avait fait prenve d'une activité et d'une générosité inlassables, voyageant, enseignant, présidant nom-bre de sociétés, se battant en faveur des droits des écrivains, lisant les piles de manuscrits qui lui parve-naient... Si bien qu'il contribua grandement à créer cet esprit d'ouverture qui permit le renouveau de la scène littéraire anglaise.

ture pour tenter de sortir des crises d'angoisse qui l'assaillaient et d'nne longue dépression nerveuse an terme de laquelle il fut force, dit-il, de se placer en que, il travaillait comme superintendent à la biblio-thèque du Britisb Musenm, pendant les week-ends, il écrivait des nonvelles. Deux recueils,

Il était venu tard à l'écri-

The Wrong Set et Such Darling Dodos, parurent en 1949 et 1950. Tous les éléments d'une œuvre abondante (huit romans, plusieurs biographies et recueils de nouvelles, des pièces de théâtre et de nombreux essais critiques) étaient en place : sa fascination pour le système de classes anglais, dont il traduisit parmi les critiques et chroni-queurs qui, parfois, avaient mieux que personne la toute-puissance et les absurdités; l'ob-

servation minutieuse des change- conte inquiétant et pervers, où ments qui travaillaient la société. l'on voit deux vieilles femmes produisant ces personnages nos- torturer un oiseau, donnait le talgiques et déclassés, pauvres et ton. A mi-chemin de Dickens (3), dignes autant que ridicules qui son romaneier préféré, dont il peuplent ses romans; le goût partagea les obsessions, le sens du poussé de la bizarrerie; enfin une mal et le penchant pour le grotescertaine bantise de la cruauté. que, et d'Evelyn Waugh, pour la Raspberry Jom, son premier verve cruelle, Angus Wilson s'ins-

crit dans cette tradition anglaise qui, à l'extrême finesse de l'étude sociale et psychologique, allie une veine d'extravagance et de fantaisie : la nouvelle intitulée Danse de mort (4) où, pour honnrer la clause êtrange figurant au bas d'un testament, une bôtesse organise un bal costumé autour de deux cercueils, est un modèle du genre. Mais, avec le temps, cette bumeur sombre cède et d'aucuns regrettèrent le mordant des premiers

« Je m'intéresse à la per-sonnalité et à l'âme humoine, disait-il, mois j'ai tendance à voir d'abord l'individu de l'extérieur, en tont qu'être politique et social. » Mais quelles que soient les cibles choisies, savant excentrique comme dans Attitudes onglo-saxonnes (5), universitaires idealistes et «engagés», ou bomosexuel malheureux (la Cigue et opres) (6), on ne perd jamais de vue la nature essentiellement morale de l'évolution des personnages. Au milieu des illusions et des ruses de leur conscience, tous font l'expérience d'un effondrement personnel d'où se dégage peu à peu, seule valeur absolue, la nécessité d'une remise en question permanente des images de soi à l'aide desquelles on vit, comme de bonnes intentions nécessairement ambi-

Les Quarante Ans de Mrs. Eliot (7) est l'un des plus beaux romans d'Angus Wilson. Comme dans l'Appel du soir (8), le personnage central est une femme, une grande-bourgeoise, qui mesurera, une fois perdu le confort moral et l'assurance que donne une baute

appartenance sociale, les abimes qui sous-tendent cette surface on on efficure.

Du temps de son bonheur pour calmer les angoisses qui lui venaient parfois, Meg Eliot lisait des romans du dix-neuvième siècle. La mort accidentelle de son mari, victime d'un acte terroriste, l'obligera à reconstruire une vie nouvelle, reliée à la réalité contemporaine. Les livres anciens ont fait long feu...

#### Methodes « expérimentales »

L'effort le plus béroïque d'An-gus Wilson fut sans doute, dans les années 60, d'aborder l'écriture dans un nouvel esprit, risquant par l'introduction de méthodes «expérimentales», selon son propre mot, de s'aliéner un public fidèle. Le public ni la critique ne le suivirent, et, avant même sa mort, il était passé de mode. Aujourd'hui cependant, Penguin annonce la réédition de son œuvre complète; à nouveau, on voit en lui une figure majeure du roman d'après-guerre.

#### **Christine Jordis**

(1) Stock, 1963.

(2) Il fut notamment celul de Malcolm Bradbury et de Kazuo Ishiguro. (3) Angus Wilson a consacré à Dickens une superbe biographie: le Monde de Charles Dickens, Gallimard, 1972.

(4) Elle figure dans Saturnales, Stock,

(5) Stock, 1957.

(6) Laffont, 1954; 10/18, 1983. (7) Stock, 1960; Folto, 1983. Le livre obtint, en France, le prix du meilleur

(8) Stock, 1965; 10/18, 1983.

# Le rire d'Habibi

Arabe natif de Haïfa, Emile Habibi est un maître de l'ironie et de la dérision. Des armes efficaces pour combattre la violence faite à son peuple...

#### PÉCHÉS OUBLIÉS

d'Emile Habibi. Traduit de l'orabe par Jean-Patrick Guillaume. Gallimard, 180 p., 85 F.

Que peut faire un peuple que la brutalité de l'Histoire a expulsé de sa terre, voué à l'exil et à l'oc-capation? Résister, certes, et espérer un destin meilleur. Mais cela suffit-il? Pas toujours. Les Palestiniens le savent bien, eux qui ont l'humour non seulement comme une « politesse du désespoir», mais comme une variante inoure de résistance. Seuls les vieilles nations et les sans-Etat sont capables de rire d'euxmêmes et de tourner en dérision les forces dominatrices. L'humour des Egyptiens est célèbre. Il faudra rappeler qu'en cette époque de crise et de déchirure, de tous les Arabes, ce sont les Palestiniens qui ont le plus le sens de l'humour, chose qui n'est pas bien connne dans le reste du monde.

Celui qui est passé maître dans l'exercice de la dérision et de l'ironie est Emile Habibi. Il est né à Haifa en 1922 et dirige, depuis 1948. I'un des principaux quotidiens arabes de cette ville, Al Ittihad. Dans Péchès oubliés, comme dans son premier livre traduit en France, Aventures extraordinaires de Sa'id le Peptimiste (1), il joue inattendue. Ce n'est jamais gra- les plus extravagantes des tuit. Il le fait pour se moquer de l'administration d'occupation, pour montrer son absurdité, sa

violence et son injustice. Le prétexte, pour démonter les mécanismes de la bêtise policière et militaire, est un gigantesque embouteillage dans le centre de Halfa. An début, on pense à la nouvelle de Julio Cortazar qui raconte comment la société se reconstitue lors d'un embouteillage sur une antoroute. Ensuite, comme la raison de cette perturbation est inconnue et relève plutôt de la magie, on pense au film de Luis Bunuel l'Ange exterminateur, où des bourgeois sont empêchés, par un pouvoir invisi-ble, de quitter la belle villa où ils viennent de dîner. La, il s'agit d'un objet non identifié qui a surgi à l'horizon et qui a la capacité d'endormir les passants et les conducteurs. Cet OVNI oriental provoque non pas la curiosité et l'émerveillement, mais une torpeur qui change le sens et la logique de la ville

#### « Copulation » et non « Révolution »...

Haïfa est ainsi plongée dans l'atmosphère soporifique de sur les mots. Il les coupe, les narrateur, qui travaille dans un cratique transforme, les marie de manière gournal, de repérer les réactions dre!

citoyens et des autorités.

extraterrestre est revendiquée par au moins trois organisations palestiniennes. La Ligue arabe observe le silence, et le gouvernement israélien décide de faire une enquête approfondie où la suspicion des Arabes est affirmée d'emblée comme allant de soi. La police en profite pour pratiquer «la totale», c'est-à-dire l'enquête à cinq niveaux, le dernier étant le plus pervers parce qu'il implique que l'auteur du désordre agit par haine d'Israel et par antisémitisme et qu'il mériterait qu'on lui crève les yeux. Le rapport ajoute : «Si l'individu en question est déjà aveugle, c'est une preuve supplémentaire de ce que l'antisémitisme l'a à ce point dévore qu'il a choisi la cécité plutot que de voir l'Etat juif.»

Ce n'est pas étonnant puisque, rappelle le narrateur, les prisonniers palestiniens s'infligent des sévices afin de déconsidérer l'occupation israélienne! Cette thèse a été reprise sur un ton sérieux par certains amis d'Israël qui déplorent les troubles causés par l'Intifada, disant que ce qui est braves soldats à se défendre et à tirer sur des adolescents. En fait, les gamins de l'Intifada cherchent

cier enquêteur découvre que les L'apparition de cette chose rues d'Israel sont pleines d'Arabes. Il prend peur et conclut que s'ils se reproduisent tant, c'est par décision de Yasser Arafat. Le mot d'ordre étant, non pas « Révolution... », mais « Copula-tion jusqu'à la victoire ». Pour lui, « sortir du ventre d'une mère arabe sans autorisation» est déjà un crime. Celui qui quitte sa voiture en plein embouteillage ne peut être que suspect. D'ailleurs les Arabes, c'est bien connu, se soupçonnent eux-mêmes. « En effet, écrit Émile Habibi, il n'est pas un Arabe, dans ce pays, qui ne se soupçonne en son for interieur d'être un élément subversif (...) en acte ou en puissance. »

Dans le même esprit, le poli-

#### Une forme aiguë de désespoir

Le passage le plus drôle du roman est celui où l'auteur raconte comment l'administration bornée et ineulte se met à changer les noms des rues pour effacer toutes traces d'arabité dans le pays. Pour d'autres raisons, la rue des « Nations unies» - qui s'appelait avant la rue de maries contre nature laisse entregrave dans la résistance des «la Montagne» (c'était neutre) pierres, c'est que cela oblige de est changée en rue du «Sio- forme aigue de désespoir et une nisme» depuis que cette instance conviction que tôt ou tard la internationale a voté des résoluinternationale a voté des résolutions contre l'occupation des terl'Orient, C'est l'occasion pour le à noircir l'image d'un Etat démo-ritoires. Emile Habibi s'amuse à narrateur, qui travaille dans un cratique qui ne fait que se défen- relever que dans ce quartier habitait une vieille famille arabe du

nom de Sahyoun, et cela bien avant que le mouvement Sinn ne devienne une idéologie d'occupa-

Le livre s'achève sur un éclat de rire provoqué par un djinn intérieur. Dans les situations les plus graves, le djinn se réveille et le fou rire s'empare des braves

On sait que le rire est une arme rednutable. Elle a été combattue par tous les totalitarismes. Emile Habibi en joue à merveille. Il est tendre et féroce en même temps. Il n'épargne personne, surtout pas ses compatriotes. Il y a malgré tout, dans ce roman étrange, de la tristesse liée à une sorte de nostalgie non admise. Habibi se souvient de l'époque où les fruits avaient meilleur goût. Il dit que les arbres fruitiers se sont desséehės. Cnmme une image nbsédante, il nous rappelle : « Ceux que j'oimais s'en sont allés...» Reste l'image d'une mère détricotant fil à fil un vieux chandail laissé par le père disparu; puis renouant tous les bouts de fil jusqu'à retricoter des gilets pour ses enfants...

L'humour des mots brisés ou voir chez cet écrivain sage une paix l'emportera

Tahar Ben Jelioun

(1) Gallimard, 1987.

#### HISTOIRES LITTÉRAIRES

par Français Bott

#### Le grand charmeur

Avec Jean Cocteau, Jean Giraudoux était le plus grand charmeur de notra littératura, associant la souveraineté de l'imprévisible et le politesse de le grammeira. Début de ses Œuvres romanesques complètes dena la « Pléiade ». Page 12

#### **PHILOSOPHIE**

#### Droit de cités

Paul Ricœur analyse De la iustification, un ouvrage de Luc Boltanaki et Laurant Thévenot.

Page 14

#### LETTRES ÉTRANGÈRES

### Rencontres américaines

Patrick Raynal en visite chez Jim Herrison.

# Le génie d'un lieu

Nous terminons notre série « Ecriveins et photographes » par la rencontre, autour da Prague, de la romencière Sylvie Germain, qui vit dans la cepitale tchécoslovaque, et du photographa Josef Sudek, arpenteur emoureux de la ville de Kafka

Après Foued El Koury et Flaubert (le Monda du 5 juillet), Françoisa Huguiar et Michel Leiris (12 juillet), Fardinendo Scianne at Leonardo Sciascia (19 juillet), Walker Evans et Jamas Agee (26 juillet), Hugues de Wustemberger et Michel Braudaau (2 août), Denis Roche at V. S. Naipeul (9 eoût), Bernard Plossu et J.-M. G. Le Clézio (16 eoût). voici donc deux voyageurs qui ne sont pas les hôtes da pessega d'une ville, mais les explorateurs patients et amoureux du génie d'un lieu.

AlLLISSEMENT de palmes, noires dans le contre-ions.

Balancement palmes, arquées dans le vent. Les longues tiges aux fenilles aigues fusent à travers tout l'espace de la photographie, cinglent le ciel et le visible, et donnent à voir - le proche et le

Elles donnent à voir dans un double mouvement:

Elles embrassent le proche : la halustrade d'une terrasse et la coupole d'une église. Ce visible proche, enclos entre les palmes, est net, contrasté, disposé eo un solide équilibre.

Elles désignent au loin : un ciel vide et blême et un point perdu à l'extrême bord de la ligne d'borizon. Cet horizon est flou, brumeux, d'un gris si confus que l'on ne sait pas trop s'il s'egit d'un moutonnement d'arbres, de toits ou de nuages. Mais le point déporté à la lisière de l'image, et vers lequel tendent les branches hérissées de feuilles acérées, confirme que c'est bien une ville qui s'étend là. Prague, en contrebas du jardin sur les remparts sis au pied du château. Et ce point minuscule au bout de l'horizon, c'est l'église Saints-Pierre-et-Paul perchée sur le rocher de Vysch-

L'élan des paimes prend alors tout son sens : le cadrage et la dynamique interne de cette pho-tographie de Josef Sudek s'inscrit à vif dans l'histoire de Prague.

Par sa dynamique, elle s'ac-corde à l'œuvre de l'architecte Jozef Plecnik qui aménagea les jardins au pied de l'aile sud du château en les disposant selon un axe reliant la porte d'Or de la cathédrale au rocher de Vyschrad de l'autre côté du fleuve, en passant par Saint-Nicolas de Mala-

D'un éperoo à l'autre, d'une église à l'autre, d'un château à l'autre. Du présent ou passé, d'un seul tenant. De plus, par le mouvement élancé qui l'anime, l'équilibre des courbes, des lignes horizontales et verticales, et par le jeu des relations spatiales ainsi déployé, cette photographie se fait l'écho du mouvement interne de l'église Saint-Nicolas, de ses tensions et de ses envolées.

Cette photographie date des années quarante, temps de l'occu-pation et de l'humiliation. Josef Sudek semble ici illustrer les vers que Jarosiav Seifert écrira dans son poème, le Château de Pra-

« A la fenêtre qui donnait sur les jardins Hitler est apparu pour, dans

Donner à Prague l'ordre se

agenouiller.

Elle en avait bien vu déjà, elle Que ce ne serait pas un jeu,

mme au paon et au cygne. Non mais au cygne et au paon, Ma préférence allait bien volontiers ou cygne.

Prague, qui en avait déjà tant vu, est agenouillée eu fond dans le brouillard, aplatie sous un ciel d'une grise nudité. Mais les palmes tourmentées par le vent se courbent et s'éhouriffent comme une aile de cygne qui cherche à s'arracher à la pesanteur du sol. Tout le palmier se tend vers l'horizon lointain où point la brumeuse silhouette de Vysehrad, haut lieu de la mémoire de Prague.

Ces palmes ne sont pas celles de la victoire, mais témoignent d'un orgueil qui n'a pas renoncé, d'un puissant élan de mémoire par-delà la défaite, les mensonges et la honte.

Mais vers qui d'autre se tour-ner, à cette époque d'abandon, sinon vers son propre passé? Les premiers vers de la strophe de Seifert disent cela:

«La France alors nous était Et la France nous a trahis. » .

Sylvie Germain

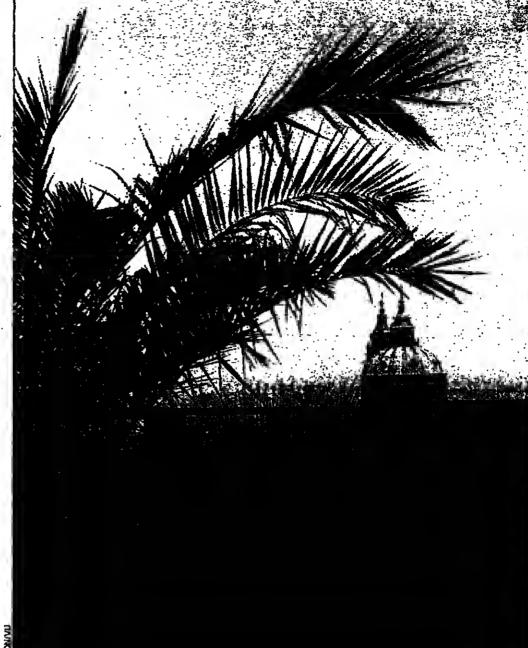

HISTOIRES LITTERAIRES

par François Bott

# Le grand charmeur

EAN GIRAUDOUX croyaft è la grâce d'écrire. «Le bonheur, disait-il, n'e jamais été le lot de caux qui s'echament, » Il felleit être aérien, car c'est le pesanteur qui fait mourir. On assurait que cet éternel jeune homme avait écrit en trois semaines seulement Siegfried et le Limousin. C'était mleux que Stendhal, euquel la Chartreuse de Parme avait demandé cinquante-deux jours. Pourquoi pas? Après tout, Jeen Gireudoux aveit été neguère un chempion des brèves distancas, sur les pistes d'athlétisma. «J'aime, disait-il, couper de sprints ma merche vers la mort. » Et lorsque les coureurs ebordaient le « demier virage », ils entraient, selon lui, « dans la fatalité » (1).

**CEUVRES ROMANESQUES** 

Edition dirigée par Jacques Body, avec la collaboration de Brett

Dawson, Alain Duneau, Lise

Gauvin, Michel Potet, Agnès

Raymond, Jacques Robichez,

« Bibliothèque de la Pléiade ». 2005 p., 420 F.

Colette Weil. Gallimard,

Jean-Yves Tadië, Guy Teissier et

COMPLÈTES

tome l.

Meis, s'il avait le goût des records, cet encien « élève boursier » de le III- République aimait encore davantage le travail soigné. Pour etteindre la grâce et mériter ce bonheur qui evait la mauvaise habitude de s'anfuir lâchement, il falleit beaucoup s'entraîner. Ensuite, la graca effacerait les efforte que l'on eveit accomplis. Elle ressemblerait è cette politesse qui fait ignorer au lecteur la peina qua l'on s'est donnée. «Les netions, comme les hommes, meurent d'imperceptibles impolitesses », écrivait aussi Jean Giraudoux. De là, cette courtoisie qui ast la marque de sa littérature. Le classiciame, la souplesse et la clarté du style.

Hippolyta Jaan Giraudoux naquit le 29 octobre 1882, à Bellac. Il allait faire da cetta petite ville de la Haute-Vienne, qui se trouve à 39 kilomètres de Limoges, una des capitales da la France littéraire. Il découvrit les infortunes d'Andromaque et les «tentetions» de La Fonteine au lycée de Châteauroux. Et comme sa vie se pertageait entre plusieurs dépertements voisins, il eut très tôt l'idée d'une «France sentimentale » où se mélangesient les paysages du dix-septiàme siècle et ceux de le Haute-Vienne, de l'Indre, du Cher ou de l'Allier. ■ E père de Jeen Giraudoux

était conducteur de travaux des Ponts et Cheussées. Il se prénommeit Léger, mais on l'eppeleit Léon. C'est dommege. L'état civil aurait mérité d'être mieux raspecté. Comme il souffrait de rhumatismes, Léon changea d'edministration. Il devint percepteur. L'un des oncles de Jean Giraudoux s'occupait de lingerie et de mercerie. Cette profession doit convenir aux ames particulière ment réveusee, quand les nécessités du négoce leur laissent quelque répit... Mais, chez Jean Giraudoux, les conducteurs de treveux, les percapteurs, les merciers et, naturellemant, les contrôleurs das poida et mesures sont toue des métaphysicians. Car cet écrivein très véloce ne cessait de faire des allers-retours entre la vie quotidienne et la mythologia. Ce qui donnarait à Jean-Paul Sartra l'occasion da la clasaer parmi las disciples d'Aristote...

Il affectionneit las métaphores, les symboles, les allégorias. Il passait facilament d'un ordre à l'eutre. Il allait et de retrouver Jean Giraudoux à Grande Bourgeoise - ont prévenait antre le concret at l'abs- travers la premier volume de servé leur air da jaunesse et



trait. Il mariait le naturel avec le surnaturel. Il mélengesit la prose et la magia da l'axistance, les affaires du ciel et celles de la terre. Il mettait la rhétorique au servica das revarias et des pessions humainas. Mais aussi quel charme I C'est un ravissement

ses Œuvres romenesques, dans « La Pléiede » (2). Tous les taxtes qua l'on redécouvre - les Provinciales, l'Ecole des indifférents, Simon le Pathétique, Suzanna at la Pacifique, Siegfried et le Limousin, Juliatte eu pays des hommes, Bella, Eglantine ou La

leur amabilité mystérieuse. Les personnages les plue séduisants de cet univere sont lea jeunes femmes ou les jeunes filles, car elles ne connaissent qu'une manière de vivre.

Et c'est l'extravegance. Non pas qu'elles s'offrent en spectacle. Elles a'eppliquent même à conserver laure secrets. Meis, entretenant evec lee choses des relations très particulières, ellee n'obéissent pas è la logique ordinaire. Sous les dehors les plus raisonnables, elles dérangent ou renversent l'ordre des causes et des conséquences. Quand Juliette quitte sa province afin de ressembler les images d'ellemême, égarées chez dea jeunes gens trop distraits, c'est parce que, très « soigneuse », elle est « la jeune fille qui e perdu le moins de mouchoirs en sa vie ». Apprenent le départ de sa fiancée, alors qu'il est en train de se faire la barbe, Gérard se donne « un coup de rascir maladroit ». Et son « premier soin » ne sera pas de e courir à la fenêtre », mais de « courir à la glace ».

CHEZ Jean Giraudoux, les petits faits vrais adressent des clins d'œil à la métaphysique, at tout la monde suit une logique différente de celle, réputée séneuse, qui prétand réganter le déroulement de l'existence. Ainsi, dens Suzanna et le Pacifique, « des voyageurs retour de Demas. qui partaient pour l'Océania. regardaient avec émol, symbole de la vie errante, des mouettes qui n'evalent jamais quitté Saint-Nazaire ». Au cours de l'automne 1913, Jean Giraudoux avait disputé una

partie da rugby avec Alain-Fournier et Pierre Mac Orlan. doute prévenir les malheurs de la guerre en célébrant l'arrièresaison de l'insouciance... Il evait choial la cerrière

diplomatique au lieu de la carnèra professorale è quoi aes études et ses inclinations la destinaient. La diplomatie était à la mode chez les écrivains. Paul Cleudel, Alexas Léger et Peul Morand fréquentaient eux aussi le Quai d'Orsay, Cependent, l'auteur de Bella n'a cessé d'enseigner à sa façon. Il. a été le fondateur d'une école, Non pas celle des indifférents, mais l'école Giraudoux. Elle recommandait l'elliance du classicisme et de la fantaisle. Elle associait la souveraineté de l'imprévisible et la politesse de la grammaire. Roger Nimier, Antoine Blondin, Jecques Laurent sont sortis de cette école. D'ailleurs, Nimier était également un « élève d'Aristote ».

Avec Jean Coctesu, Jeen Giraudoux était le plus grand chameur de notre littérature. En 1944, il lui arriva pourtant de mourir, et cela décut les gens qui raffolaient de ses tours de magie. Le même Jean Cocteau lui edressa une missive, à la poste rastante de l'eu-delà : « La vie semblait te protéger, te précéder, t'escorter, te rendre invulnérable. (...) Et te voilà faisant la planche sur le fleuve des morts (...). Tu. t'éloignes. Je te vois, immo-bile, disparaître à toute vitesse. Que t'importe notre peine ? Cer la mort seule intéresse les morts. (3) »

(i) Jean Girandoux : le Sport, Grasset, 1977,

(2) Un autre tome d'Œnmes routanes-ques est en préparation, de même qu'un volume réunissant les essais de Jean

Avec le Thédare complet, réédité en 1987, son œuvre comporters done quatre volumes dans « La Pléiade ». En octobre prochain, le théâtre sera également réd-dité dans le Livre de poche (collection « La Pochothèque », présentation et « La Pochothèque », présentation et notes de Guy Tessier).

# La résurrection dans un café

Revivre ce jour de Pâques où, soudain, le tombeau du Christ fut vide : un livre inspiré de Georges Haldas, en « état de poésie »

MÉMOIRE ET RÉSURRECTION de Georges Haldas. L'Age d'homme, 219 p., 95 F.

Georges Haldas, c'est lui, là-bas, la teble du fond, derrière ses grosses lunettes, dans ce café de Genève. Uo homme à café comme on dirait un train à vapeur ou une montre à quartz, car les cafés, où cheque jour il travaille, lit, écrit pense et reçoit, semblent représen-ter pour hir plus qu'un décor, le moteur même de sa démarche intellectuelle. Lieux de passages, de reocontres, de paroles jetées ou échengées, sorte d'espace concen-tré du monde c'est là que se tré du monde, c'est là que se déversent, en vrac, toutes sortes d'échantillons de vie, c'est là que le philosophe se fait voyeur, parfois voyant, pour exercer sa méditation et sa vision du monde (1).

Que son dernier livre, Mémoire et résurrection, soit né, lui, eussi dans un café apporte un éclairage, peut-être même une clé, à l'ep-proche toute particulière qu'Hal-das y fait des Evangiles. Le Christ échappé de son tombeau n'est pas perçu autrement que celui qui offre la tournée en posant un verre vide sur le zinc. Des péripéties vide sur le zinc. Des péripétres diverses qui peuplent la salle enfumée à la «chronique extravagane», formidablement incroyable, de la résurrection, l'écrivain pose d'abord, depuis sa table de café, le même regard étonné et complice. Simplement réceptif au monde et à l'affit de ses éniemes monde et à l'affit de ses énigmes, avec cette sorte de grâce qu'il nomme lui-même «l'état de poé-

Mémoire et résurrection, ce n'est pas un livre de théologie, ce n'est pas un essai métaphysique, ce n'est pas même, bien que les mots aient toute les mots aient toute leur raison, un discours. Du retient que la plus grossière et la plus incroyable évidence : le tombeau vide. Avant d'en penser les signes, avaot de justifier ou d'anéaotir la foi, evant même l'élan immédiat qui porte à croire ou à ne pas croire, il y e ce coustat effrayant : le tombeau vide.

Sans commentaire, dans un état de sympatbie intime, Haldas se replace, acteur et témoin, sur le replace, acteur et temoin, sur le lieu du tombeau, dans le temps de la résurrection. Rien oe sert d'ex-pliquer, de savoir si l'on croit, il s'agit de revivre, pas à pas, les faits et gestes de ces héros des Evan-giles : de ceux qui paradoxalement ne «voient» la résurrection qu'une fois qu'ils en ont enfin trouvé la mémoire : une fois que, soodaio, ils se rappellent la prophétie du Christ qui l'evait annoncée, pour le «troisième jour». Mais pourquoi, comme frappés d'amnésie, s'étonnent-ils du tombeau vide, pourquoi Marie et Pierre s'inquiè-tent-ils, presque matériellement,

Apr. 1 532 1

100

10.00

يتشنن والمراب

100 July 2013

100

 $_{1,\ldots,n}:F^{-2n}$ 

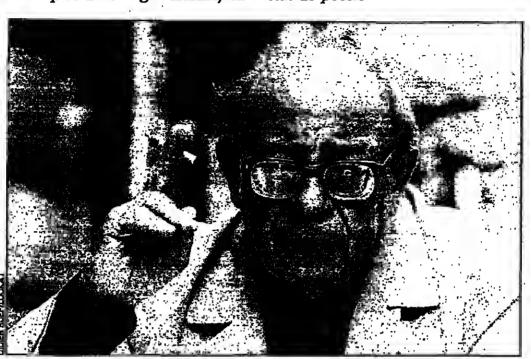

Au café « Chez Saïd », son lieu de travail quotidien

du corps disparu alors que Jean, « celui que Jésus oimait », se mon-tre aussitôt « inspiré », porté par la vision plus que par le visible? Le plus infime de leurs gestes, de leurs tremblements, de leurs interrogatioos, Georges Haldas en fait l'épreuve Intimement, les revit du dedans, s'oblige à la «sympathie» ou à la substitution, comme un acteur qui épouscrait tous les rôles.

> La « crise de confiance »

Il se jette au pied du tombeau : là où la vérité se casse au moment même où elle jaillit; car ce qui est vrai est « vrai de manière incroya-ble ». Et si Haldas parvient à toucher, vraiment, le plus têtu des incroyants, c'est qu'il preod en compte, à travers cette énigme fon-damentale qu'est la vérité de la résurrection, l'extravagance des faits relatés et l'évidence, voire la nécessité du scepticisme on de l'in-crédulité. Revivre ce jour de Pâques, se trouver soudaio contemporain de Marie et de Jean, c'est éprouver avec eux, d'ebord, le refus du miracle, l'obstination vic-torieuse de la raison, la « crise de confiance »; c'est commencer par tout mettre co doute, et le doute, en tant qu'il est un passage, une pensée en suspens, l'état provisoire du jugement, constitue le point commun du croyant et l'incroyant, l'endroit où ils se confondent.

bout do compte, qu'un « mythe sympothique »? Elle a un air iocongru, la hantise du tombeau vide, lorsque, à la fin du livre, Haldas retrouve son petit monde familier du boulevard des Pbilo-sophes, à Genève. « Où lo vie -tombeau vide ou pas vide - contimue ( ... ). Un tout petit monde ( ... ). Totalement étranger, à première vue, ou indifférent, à tout ce que nous venons de dire. De lire. De vivre en lisant, et en telisant, le texte de Jean. Et Il me semble encore, oyant donc vecu cela comme une réalité, de le lire en même temps, et par moments, comme une légende. De sorte qu'en vérité je ne sais pas. Je ne sais plus. Tout se brouille. Je crois, à la fois, et je ne crois pas. J'ai même le sen timent, tout à coup, que rien, en fait, ne s'est passé. » Ne reste plus, donc, que le doute, et la mémoire du doute. Mais c'est là, précisément, que s'exprime la quotidien-neté, même la que, de la résurrec-tiou, son actualisation vivante jusque dans le café de Geoève : dans la mesure où la mémoire perpétue et où, par elle, « que l'on croie ou que l'on ne croie pas, tout

Ce livre inspiré, s'il est le fait d'un homme de foi, apporte sur-tout, phis largement qu'une lecture de l'événement de Pâques, la qualité d'un regard : « Qu'esi-ce qu'une lecture inspirée? Sinon une lecture où, d'abord et avant tout, on vit ce qu'on lit ». Le regard comme expérience du dedans, et en tant

qu'il porte la mémoire des choses. Tout en à-coups abrupts, presque sans beauté, comme étranglée par un tourment terrible, l'écriture halète, envoie au diable la médiation trop encombrante du langage, épouse la forme de la pensée au moment exact où elle se vit, où elle se respire, plus que celle de son mouvement dialectique. Devant l'extravagance du tombeau vide, seule la sensation, en effet, a son mot à dire. On touche ici la voie juste, celle qui présère à une la sensation intime de l'expérience,

Marion Van Renterghem

l'épreuve même, « l'état de poé-

(!) Voir la Lègende des cafés, de Georges Haldas, L'Age d'homme, 1990.

## L'unique vie de Véronique

LE DERNIER ÉTÉ RUSSE de Francine de Martinoir. Ed. de l'Olivier, 190 p. 95 F.

Véronique Ottavi, l'hérolne du nouveau roman de Francine de Mertinoir, ne s'eime pas. Hebi-tuée, depuis toujours, è «faire poisserie», à fuir les miroirs de crainte d'y eurprendre sun visage de « vieille adolescente », à mimer les renoncements de sa mère, elle se cloître dene une « tristesse chaude ». Si elle part, parfois, vers l'Italie, c'est pour se fondre dans le «jaune engourdi» des petites villee eux « stetues cernées d'ercedes mélencoliques, eux murailles figées dans le regret ». Seul son goût pour les robes, la volupté des soies ou l'envol ecintillant d'un plissé soleil lui donnent l'impression que son corps « prend forme ».

Pour habiller le néant, exorciser son ohsession de le disgrâce, elle se lence dans l'écriture. Meis le succès de Jours de fête en enfer - son premier romen - la laisse désemparée, car on ne l'eveit pas « dressée à cueillir une joie » qui ne tarde pas à l'écraser. Fran-cine de Martinoir enalyse evec une lustesse meurifie, une ecuité plus douloureuse que dans Arrêt sur Image l'inadaptation de Véronique Ottavi qui, dàs qu'elle rejoint le réel, constate qu'elle n'e pas la force de désir de ses personneges.

Cette hémorragie de l'espérance, sa propension à confonson goût de l'enéentissement l'entraînent neturellement vers les douleurs de l'emour. Avec un ert impressionniste qui lui permet, par touches de plus en plus frémissantes, de s'eppro-cher du centre d'une hiessure murale, Francine de Mertinuir ceme l'alliance de peur, d'exul-

tation et de frénésie de chute à

ceuvre dans l'amour que Véronique Ottavi voue à un éditeur, Matthieu. Dès après leur meriage, il l'éluigne eu profit d'une collection de jeunes filles en fleur qu'il eéduit pour les rejeter, une fuis leur virginité secrifiée. Matthieu 1eme d'oublier dens l'upium sun besuin de sacrilège, sa facilité à sacrifier la tendresse des eurps. Le rumen devient le récit - noir, crispé - de la fascinatiun maléfique que Marthieu exerce sur Véronique : elle ose à peine se retenir au burd de l'enfer uù il

> Une « émigration intérieure »

Elizaheth Varèse, le mère de Menthieu, qui, depuis son départ furcé de Vienne en 1937, condnue è voir le monde cumme une « grende selle d'opéra » et à laquelle elle se sent liée per un goût commun des rohes, des fleurs et des parfums, représente un temps, pour elle, un pôle de lumière. Mais Elizabeth Varèse, abîmée dens ses souvenirs, e depuis trop lungtemps entrepris une cémigration intérieure » pour ne pes lui offrir autre chose qu'une illusion de soliderité affective. Pourtant, avec catte sombre jubiletion que l'on éprouve quand on atteint les confins du désenchantement, Véronique Ortevi assume sa sulitude et. dans un dernier réflexe d'orguell, décide de ne plus epparaître comme une réprouvée de l'emour.

Grace à sa gravité fervente, à son erdeur lucide, à la pitié l'égard de son héroine, Francine de Martinoir réussit un beeu portreit de femme aul, bien aue minée par le doute de sui, ee risque à la désinvolture, essaye de vivre à le légàre.

Jean-Noël Pancrazi

#### **ESSAIS**

## Photo de famille

Quarante spécialistes analysent l'état des recherches sur une institution de plus en plus mouvante

LA FAMILLE L'ÉTAT DES SAVOIRS

sous la direction de François de Singly. La Découverte, 444 p., 160 F.

C'est au début des ennées 70

que le paysage familial a commeocé à chauger eo France.
Moios nombreux à se marier,
beaucoup plus oombreux à divorcer, les Français oot découvert peu à peu les vertus - et les ver-tiges - de l'unioo libre. Où en est-on aujourd'hui? Où en est la femille? Que sait-ou de cette entité complexe qui reste, malgré ses fluctuetioos, l'un des piliers de le société? La répoose est apportée par quarante spécialistes (démographes, sociologues, psy-ehologues, juristes et historieos), sous la direction de François de Siogly, dans une sorte de guide exhaustif. Eu courts chapitres, complétés chacun d'une bibliographie, tout est dit ou presque. C'est clair, précis, sans charabia, moins au grand public qu'à des chercheurs ou à des éducateurs.

Depuis l'eube des temps, le famille remplit plusieurs fonc-tions. Elle est, à la fois, nn lieu d'échanges affectifs et sexuels, un lieu où s'échangent des biens et des services, et un lieu de pouvoir. Aotant dire qu'en se pen-

A la fin des années 80, la France comptait un tiers de mariages de moios qu'au début des années 70 - une évolution sans précédent en temps de paix. devenu adolescent, l'existence de l'école coloniale, avant de s'y préparer au lycée Montaigne de Bor- le taux des naissances illégitimes

vie conjugale. Aujourd'bui, on cobabite evant de se marier, on se sépare sane forcément divorcer, et, si l'on brise aisément les liens conjugaux, ce o'est pas pour ebandonner les liens parenteux. Les frontières de l'iustabilité coujugale soot de plus eu plus plus floues. Les familles se dissolveut et se recomposeot eu des formules complexes qui troublent les sociologues et déroutent les statisticiens.

> L'usage du prénom

Fraoçois de Siogly conclut cet ouvrage par une remarque ioetteodue sur... les prénoms des auteurs. Parmi les quarante spécialistes, il a relevé trois Michel, trois Auoe et quetre Martioe, preuve que ceux-ci appartiennent en majurité à la géuératiun du baby boom ou suut uriginaires d'un milieu de cadres. En effet, on peut eujourd'hui, très souvent, situer une persoone par son préoom, ce qui o'était pas vrai à d'autres époques. Le précom n'est plus transmis par référence à la lignée familiale : les parents sont influeocés par les modes et l'air du temps. C'est le signe d'une transformation générale des formes de transmission entre les générations, explique François de Singly. La petite-fille aînée de Germaine ne s'appelle plus Germaine, le fils d'agriculteur ne

Il ne faut pas croire pour autant que la continuité entre les générations a disparu : elle est seulement deveoue moios visible. Et, malgré le relatif déclin du mariage, les familles restent au cœur des luttes sociales. Si cer-taines formes de lutte dépéris-

devient pas forcément agricul-

plus feutrés - qui dominent. Les familles qui se mohilisent pour la réussite sculaire de leurs enfants sont au cœur de ces formes nouvelles de classement.

Cela dit, l'ideutité sociale que se coostruit chaque iodividu est moius souveut qu'aotrefuis le produit du seul héritage familial. Olivier Galland analyse bien le passage d'un statut social è un eutre qui conduit certaius ieunes à choisir un mode de vie intermédieire (uuion libre ou vie solitaire) comme transitioo entre la famille d'origiue et la femille de procréation. L'état matrimouial u'est plus, comme dans les enuées 60, synonyme d'iodépendaoce, mais de responsabilités familiales, « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le mariage qui est délaissé, c'est l'idée même qu'il convient d'entrer dès qu'on le peut dans lo vie adulte.»

Robert Solé



nous. Nous editeriors at diffuserous VON ESSAIS, MÉMQIRES, RECITS, ROMANS, POEMES on LIBRARRIES, LANCEMENT PUBLICITAIRE par PRESSE, RADIO, FÉLÉVISION, LIBRAIRIES. Envoyez des mainie-

nant vos manuscrits à LA PENSEE UNIVERSELLE

115 boules and RICHARD LENGIR 75540 PARIS CEDEX 11 Tel. (1) 43 57 74 74 Comma deline par lart. Note la loi du 110157 son la proposité londrane.

Le diplomate en sabots

Et si la résurrection n'était, eu

Guy Georgy, ambassadeur de France, n'a pas oublié son enfance dans la campagne périgourdine

LA FOLLE AVOINE

de Guy Georgy. Flammarion, 282 p., 95 F.

Ceux qui out eu un jour la chance de le rencontrer sous les lustres du Quei d'Orsay ou au soleil d'Afrique connaissent l'humour subtil de Guy Georgy, homme de tous les dons : érudit, poète, conteur, caricaturiste. Combien savent que le petit Guy Noël, enfant naturel et bientôt orphelin, passa sa prime jeunesse dans une humble cheumière du Périgord noir? A sept ans, le futur ambassadeur de France ne parlait que l'affut. ziotsa

Récit d'une enfance - et d'une adolescence, - la Folle Avolne est d'abord l'histoire d'un éveil. Eveil précoce au monde des champs animaux, plantes et saisons, - où l'apprenti gardien d'oies, solitaire et émerveillé, découvre l'infioie richesse d'une nature doot il conservera une connaissance précise et un amour intact.

En ces temps de rudesse au bord de la Dordogne, l'existence paylabours, moissons et vendanges -

d'enfant rayonne la graud-mère, rude et fière, fataliste et burlesque, une vraie fille de croquants prompte au sobriquet, armée d'un riche savoir botanique et d'un arsenal de dictons moqueurs. Héritière d'un instinct et d'une tradition millénaires (quarante générations de servitude) dans cette France occitane qo'elle appelle encore «royaume», cette experte en herbes miraculenses est l'initiatrice vénérée de Guy Noël au monde des magies et des songes où les fées côtoient les loups-garous et où rôde le diable toujours à

Puis vient l'éveil à la vie sociale lorsque l'horizou s'élargit eu-delà des collines ancestrales. C'est le fréquentation du bourg - La Roque-Gageac - et de son école, l'appreotissage du fraoçais, le début d'une longue et salutaire carrière d'enfant de chœur, dont Guy Georgy se souvient comme de sa « véritable immersion dans la collectivité ».

Au curé comme à l'instituteur, il rend aujourd'hui grâce. Il remercie sanne continue d'épouser le vieux l'abbé pour sa confiance. Et à son cycle gaulois au rythme des maître - enseignant hors pair - il voue uoe immense gratitude pour labours, moissons et vendanges - voue uoe immense grattique pour où l'on «faisait chabrol» à grandes avoir encouragé sa curiosité et son rasades de vin dans le bouillon - goût de l'étude en uo temps et entre les fétés votives et les veillées dans un milien où il fallait beau-

d'hiver. Au centre de cet univers coup de chance et d'eppui pour ne pas être « retiré de l'école » vers l'âge de douze ans. Lauréat d'une «bourse oationale de deuxième série», Guy Noël fera bientôt résonner ses sabots dans le vieux collège laïque de Sarlat. De cette émancipatiou scolaire vient son attachement à la République. Très tôt, il avait rompn sa solitude et courri ses rêves en compagnie de quelques marginaux, hôtes de passage des granges et des fermes; interlocuteurs exotiques rentrés an pays, eprès avoir longtemps bourliogué loiu du Périgord : Le Peoux et ses souvenirs de bagne; l'Ange Gabriel et sa science des étoiles.

Guy Noël a tout juste dix ens lorsqu'uo livre de quatre sous, ouvert per hasard, lui montre son destin : Prisonniers des démons noirs relate les mésaveotures des rescapés d'un raid aérien échoués chant sur elle, oo toncbe à tous en pleine forêt vierge. Sa décision les aspects de la vie en société. est prise : «Je veux aller aux colo-

C'est eo feoilletant le Petit Larousse illustré qu'il découvre, deaux. Mais c'est une autre his- avait quasiment triplé.

The state of the s

#### **AU FIL DES LECTURES** par Christian Delacampagne

### Wittgenstein

Après des décennies d'indifférence, voici enfin que se multiplisht, en France, les travaux consacrés à celui qui fut le penseur ls plus radical – et ls moins conformiste – de natre temps. Le livre de Jean-Claude Dumoncel constitus une axcellente introduction à cs qu'il est convenu d'appeler la seconda philosophie de Wittganstein, celle qu'il élabora aprèe son retour à Cambridge, en 1929, et dont la notion de « jeu da langage » constitue la concept central. Quant eu travail de Jean-Pierre Ameud, il est à la fais plue smbltieux et plus discutsbls. L'idée ds camperar Freud et Wittgenstein s déjà été beaucnup exploitée. Faire tnurner cetts comparaison sutriur dec rapports que chacun d'aux entretanait avsc ls musique sst uns approche originele ; mais ranouvallet-ells vraiment, comms l'affirme l'auteur, la problématique de la communication ? La vérité est que, jusqu'à lsur mort, les deux Viennois a'ignorèrent auperbement, chacun des daux tenant l'autre sn sssez piètre estime..

▶ Le Jeu de Wittgenstein, de Jean-Claude Dumoncel. PUF. 224 p., 165 F.

▶ Freud, Wittgsnstein et la musique, de Jean-Pierre Arnaud. PUF, 360 p., 198 F.

#### Peirce

Professeur à l'université de Parpignan, Gérard Deledalle e déjà consecré trais ouvrages su philasaphe américein Charles S. Peirce (1959-1914), fondateur du pragmatisme et pionnier de la sémintique, dant il s traduit qualques textes sous le titre Ecrits sur le signe (Seuil, 1978). Le valume qu'il publis aujourd'hui en Belgique ressemble divers erticles rédigée su fil de trents dernières snnées, axplorant de multiples aspects de la pensée de Peirce, depuis sas réflexinns sur la logique juequ'à sa surprenente découverts d'un argument nauveau en faveur de l'existence de

▶ Lire Pairca aujourd'hui, de Gérard Deledalle. Editions universitaires, De Boek Université, Bruxelles, 218 p., 185 F.

#### Les Américains

Cse daux nuvrages eont plus différents que laurs titres ne pourraient la laisser croira. Le second, dû è Alain Guy (qui nous a déjà donné, en 1984, une Histoire de la philosophie espagnole), constitue un panorame des différents courants philosophiques qui es sont développée sur la continant latino-américain dapuis 1492. Le premier est un recueil de textee écrits par treize philo-sophes nord-américains d'aujourd'hui, sur des sujets touchant aussi bien l'esthétique ou l'éthique que l'épistémologis. Parmi ces textes – présentés par Jean-François Lyotard, qui y vait l'affirmation, dane la philosophie anglo-saxonns, d'un courant « post-analytique» - on retrouve das noms déjà connus : ceux, per exemple, de John Rewis, Richerd Rarty, Arthur Danta ou Donald Davidson. Grâce à eux, les échanges Intellectuels entre l'Europe et l'Amérique, al limités ces demières ennées, vont peut-être

La Pensée américaine contemporaine, sous la direction de John Rajchman et Cornel West. Textes traduits par Andrée Lyotard-May. PUF, 412 p., 195 F.

Panorama de la philosophie ibéro-américaine, d'Alain Guy.

#### Cassirer

Lentement, les œuvree du philosophe ellemand Emst Cassirer (1874-1945) achèvent d'être traduites en français, Les cinq études réunies dans ce livre, écritee en exil, furent publiées pour la première fois en 1942. Elles canstituent une réflexion methodologique sur les «sciences de la culture», sutrement dit sur les sciences humainss considérées camme sciences historiques et interprétatives, ayant pour ribjet lee « formes symboliques » dans lesqualles es déplnie l'activité de l'esprit, que ce soit dens le damaine de l'art, du mythe ou de la conna

▶ Logique des sciences de la culture, d'Ernst Cassirer, Traduit de l'allemand par Jean Carro, avec la collaboration de Joël Gaubert. Ed. du Cerf, 240 p., 129 F.

# Droit de cités

Définissant une pluralité de « cités » qui se confrontent ou se complètent, De la justification est une contribution majeure à la théorie du conflit et du compromis

DE LA JUSTIFICATION

de Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Gallimard, coll. « Les essais », 485 p., 165 F.

#### par Paul Ricceur

Le champ de la philosophie politique et sociale est actuellement traversé par une ligne de clivage qui met d'un côté les partisans d'un universalisme formel, repréentés par la Théorie de la justice de Rawls et la pragmatique trans-cendentale de Apel et Habermas, et de l'autre les avocats d'un pluralisme sans limite, pour lesquels les règles sociales procèdent des mœurs et des traditions de communautés concrètes forgées par une Histoire indéfiniment variée. L'ouvrage de Lue Boltanski et Laurent Thévenot, qui met habile-ment en commun les compétences d'un sociologue et d'un économiste, ouvre une troisième voie, celle d'une pluralité limitée de modèles capables de fonder l'ac-cord dans des situations de litige. Les modèles sont à l'œuvre dans les stratégies de justification employées par les acteurs socieux pour s'orienter dans ces situations. C'est de là que le théoricien les extrait, par les méthodes qu'on va lire plus loin.

#### Une lecture croisée

On insistera d'abord sur la consistance de ce pluralisme des modèles. Il s'agit en effet de régimes d'actions justifiées, qui méritent d'être appelés des «cités» dans la mesure où ils donnent une cohérence suffisante à un ordre de transactions humaines; des choses, des objets, des dispositifs servent de référents stables, à la façon d'un «monde commun» dans les épreuves se déroulant dans une «cité» donnée. Ainsi, dans la «cité inspirée», la grandeur des personnes s'autorise d'une grâce sans rapport avec l'argent, la gloire ou l'utilité; dans la «cité de l'opinion», c'est de la renommée, de l'opinion des autres que dépend la grandeur. Dans la «cité marchande», ce sont des biens rares, soumis à la convoitise de tous, et la concurrence des convoitises qui unissent les per-sonnes. Dans la «cité domestique», qui s'étend à ce que Hannah compromis, ni les perspectives Arendt appelait la maisonnée, règnent des valeurs de loyanté, de fidélité, de révérence. La «cité civique» repose sur la subordination de l'intérêt propre à la volonté

ouvertes dans le champ de la théorie de l'action

La méthode employée pour

extraire les modèles de justice des procédures effectives de justifica-

SOCIAL 147

CHAPITRE IV.

De la Démocratie.

CELUI qui fait la loi fait mieux que personne comment elle doit être éxecutée & interprétée. Il semble donc qu'on ne sauroit avoir une meilleure constitution que celle où le pouvoir exécutif est joint au législatif : Mais c'est cela même qui rend ce Gouvernement infuffisant à certains égards, parce que les choses qui doivent être dillinguées ne le sont pas, & que le Prince & le Souverain n'étant que la même performe, ne forment, pour ainsi dite, qu'un Gouvernement fans Gouvernement.

It n'est pas bon que celui qui fait les loix les exécute, ni que le corps du peuple dé ... tourne fon attention des vues générales, pour

Fac-similé du Contrat social de Rousseau

de tous exprimée par la lui positive. Dans la «cité industrielle», dominent des règles fonctionnelles soumises au principe supérieur de

Cet exposé très schématique de l'architecture des « cités » et des «mondes» ne voudrait éclipser ni les traits originaux de la méthodologie employée, ni les importantes implications de ce pluralisme réglé pour une théorie du conflit et dn

«mande», concept totalisant nat

lequel Axelos nomme à la fois la

nature et la société, l'histoire et le

destin. En devenant planétaire, la

tion mises en jeu dans le traitement des litiges et la recherche d'accords est tout à fait remarquable. Elle consiste à mettre en prise directe, en vue de les éclairer les uns par les autres, d'une part des ouvrages spéculatifs reçus de la tradition philosophique ou théologique, et d'autre part des manuels à destination de cadres dans les entreprises ou de responsables syn-

Cette lecture croisée est une première fois mise en pratique dans le cadre de la «cité marchande». Les auteurs extraient de l'œuvre d'Adam Smith les éléments assurant les fondements d'une «cité» reposant sur l'établissement d'un lien marchand en vertu duquel l'ordre n'est pas imposé du dehors mais reste coextensif à la concurrence des convoitiscs, tempérée par la seule disposition sympathique. Ces éléments constituent, selon l'expression d'Adam Smith lui-même, les linéaments d'une grammaire qu'il est possible d'identifier dans des argumentaires plus faibles, moins bien articulés, comme ceux des manuels considé-rés. De la même manière, il est demandé à la Cité de Dieu d'Augustin de porter à un niveau approprié le discours plus faible articulé par tels spirituels, tels artistes, tels marginaux géniaux, peuplant la «cité inspirée». Le Contrat Social de Rousseau est, bien entendu, la ressource majeure de la «cité civique». La concep-tion hobbienne de l'honneur expli-cite les règles de subordination dans la «cité de la renommée», où

#### L'arme du jugement

«cités» autrement ordonnées.

la grandeur ne dépend que de l'opinion des autres. Saint-Simon

est le guide dans l'exploitation des discours tenus par ceux qu'il a été le premier à appeler des indus-

triels. Bossuet et d'eutres mora-

listes faurnissent en discours appropriés la «cité domestique».

La philosophie se trouve ainsi réintroduite au cœur des sciences

sociales à titre de réserve de sens, de ressource en discours bien for-

més, bref à titre de tradition argumentaire, ce qui constitue à la fois, pour elle, une justification indi-

recte et, pour le sociologue ou l'économiste, la reconnaissance de leur appartenance à une histoire

Pour le fond, l'apport majeur de Pouvrage est sa contribution à une

théorie du conflit et du compro-

mis. Les êtres collectifs de grande

taille dont on vient de dessiner les contours sont le lieu de conflits de

deux sortes. Des conflits internes

résultent en chaque «cité» des épreuves liées à l'établissement de

la grandeur; dans ces éprenves, sont pris à témoin les objets qui

font de la «cité» un «monde»; à ces contestations et légitimations

internes, s'ajoutent les conflits de

frontière entre ordres distincts,

Comme l'écrivent les auteurs, « tout ce qui permet de construire la

grandeur d'une cité peut ainsi être utilisé pour déconstruire des gran-deurs établies par référence à d'au-

tres principes supérieurs communs, en sorte que les mêmes appareils

servent alternativement la composition topique et le dévoilement criti-que » (p. 199). Une typologie des situations de désaccord vient ainsi

s'ajouter à la présentation des «mondes» et de leurs fondements

d'accord. Il apparaît alors que la contrainte de justification à l'inté-

rieur d'un «monde» résulte de cette confrontation à la critique

imposée par l'existence d'antres

Cette théorie des conflits a pour corollaire une théorie des compromis, qui donne au livre sa pointe et son mordant : « Dans un compromis, on se met d'accord pour composer, c'est-à-dire pour suspen-dre le différend, sans qu'il nit été réglé par le recours à une épreuve dans un seul monde» (p. 334). Autrement dit, les compromis sont fragiles et mal fondés. C'est, à mon seus, en ce point que les théories historicistes et communautaristes, qui font pièce oux théories unitaires, procédurales, de Rawis et de Habermas, ont leur mot à dire. Mais l'histoire et l'expérience vive des sociétés ne sont pas invoquées comme source de légitimation générale. Encore moins bride est-elle lâchée à l'affirmation ludique des individualités comme dans un postmodernisme de descendance nictzschéenne. La thèse de la plu-ralité des régimes d'actions justi-fiées reste celle d'un rationalisme pluriel selon lequel chaque ordre onvre des possibilités et impose des exigences. La contingence et l'arbitraire trouvent ici leur limite.

Finalement, la contribution mejeure de l'ouvrage de Bol-tanski-Thévenot concerne la théo-rie générale de l'action au nivean de ses paradoxes constitutifs : faut-il, se demande le sociologue prendre pour base les dispositifs sociaux supérieurs aux personnes. que celles ci ne peuvent qu'intério-riser? Ou bien les intentions conscientes ou inconscientes des acteurs sociaux? Ni l'un ni l'autre, répondent nos auteurs. Les «cités» et les «mondes» sont bien des médiations supra-individuelles, mais il est du ressort des personnes d'identifier chaque fois les règles du jeu, des objets pertinents à telle «cité», les épreuves appropriées; en outre, il leur appartient d'em-prunter à l'argumentaire de le «cité» voisine les armes de la critique à l'encontre de celui de la «cité» considérée; enfin, les personnes ont le pouvoir de basculer d'une «cité» à l'autre au cours du temps. Cette compétence à habiter plusieurs « mondes » est finale-ment constitutive de la personne. Son arme, c'est le jugement. C'est pourquei le livre parle de justifica-tion plutôt que de justice. A cet égard, le concept le plus important du livre serait celui d'épreuve, concept-clé d'une pragmatique du

# L'appel de l'aube

A l'heure de la civilisation techno-scientifique, le simulacre semble roi. Kostas Axelos est pourtant de ceux qui veulent entrevoir un horizon nouveau

**MÉTAMORPHOSES** 

de Kostas Axelos. Editions de Minuit, 184 p., 78 F.

Malgré une bonne douzaine de livres étalés sur près de quarante ans, et malgré l'existence d'un public attentif pour la callection « Arguments » qu'il dirige sux Editions de Minnit, Kostas Axelos reste un philosophe isolé, secret et lointain. Pourtant Métamorphoses. son dernier ouvrage, mériterait de trouver des lecteurs su-delà de ce qu'il est convenu d'appeler le cercle étroit des spécialistes. Les bnit essais qui le composent traitent en effet de questions qui touchent de près oux grands soucis de notre époque : le règne de la technique, la fin de l'art. l'avenir de l'Europe. Quant à la réflexinn qui les relie entre eux, si elle s'eppuie constamment sur les figures historiques de la philosophie classique, elle sait échapper aux pièges de l'érudition aussi bien qu'à ceux de l'idolâtrie. Avançant d'un pas vif, elle défriche son propre chemin pour tenter de nous faire entrevoir, audelà de la nuit qui nous entoure. la lucur d'un horizon nouveau.

Cette métamorphose de l'aube qui vient après la nuit pourrait d'ailleurs servir de fil conducteur à

le lecture de Métamorphoses. La philosophie, dissit Hegel, est comme l'nisean de Minerve : elle prend son envol su coucher du soleil lorsqu'est finie l'histoire réelle des hommes. Heidegger, de son côté, nnus invitait à fuir les «temps de détresse» que naus vivons en méditant sur cette aurore de la pensée que représentaient pour lui les présocratiques. Dans leur sillage, Kostas Axelos ne cesse de s'interroger sur la signification ultime de ce dnuble constat : d'une part, l'bistnire de l'Occident semble achevée et envolée à tout jamais l'illusion des lendemsins qui chantent; de l'autre,

la pensée répugne à se laisser enfermer dans cet univers clos, le temps d'ouvrir sur le front de l'art comme sur celui de la politique des percées inédites en direction d'un mande - encore lointain dans lequel l'humme pourrait enfin se sentir suthentiquement

> Assumer la banalité du tragique

Car le drame - primurdial et banal à la fois - de l'humme contemporain est, event tout, la perte de l'authenticilé, la rupture des liens qui, jadis, l'unissaient au

civilisation techno-scientifique inventée par l'Europe n's apporté le bonheur ni sux Occidentaux. désormais soumie au double empire de la consommation et de la bureaucratic, ni an reste de l'humanité, dont les conditions de vie sont ginbalement dégradées. Aucune démocratie réelle n'est conforme à l'image idéale qu'on pourrait en avoir. Partout le tissu social se défait. Le royaume de l'art se vnit progressivement envahi par le simulacre... Comment ne pas sombrer face à ce pourrissement universel dans un ridicule pessimisme?

Axelos s'y refuse. Envers et contre tout, il maintient l'espoir d'une métamniphose, la certitude d'une ouverture dont le seul concept devrait suffire à justifier, pour le moment, les efforts que nous faisons afin de continuer à vivre et à penser. Je n'irai pourtant pas jusqu'à voir en lui un philosophe optimiste. Plutôt un homme qui, dans la lignée de l'Œdipe de Sophocle, nous invite à assumer courageusement-là où nous sommes, la banalité du tragique.

LIVRES **POLONAIS** sur la Pologne et

l'Europe de l'Est

Livres russes

Catalogues sur demande LIBELLA ■ Tál. 43-26-51-09 ■

Une histoire de la démocratie en Europe sous la direction de Antoine de Baecque EN VENTE EN LIBRAIRIE

# t de cités

**建筑** 音樂學 经营业

The second second

ADMINISTRAÇÃO

garanta Saya tarih

- C- --

A STATE OF THE STA

Après Paul Auster, James Crumley et Kurt Vonnegut the state of the s (« le Monde des livres » des present the stay of the 26 juillet, 2 et 9 août), voici notre quatrième et dernière

| Win 2017 | 1 1世 | 1 1世

100 00 174

1 1 2 2 2 2

. 14

. . . . .

 $\cdot \cdot \cdot \cdot$ 

1800

« Je me sens bien ici. A le fin des années 60, j'ei essayé d'êtra prof à l'université d'Etat de New-York. J'el rapidement trouvé le situation intenable : être écrivain dane une université revient à être considéré comme une sorte de freek, un clown urbain. Je suis revenu à le campagne parce que ie m'y eens beaucoup moins isolé... » Comme celui de Jemes Crumley, l'« ici » de Jim Harrison est loin des mégalopoles emériceines et l'indéniable ressembience entre les deux hommes commence sens doute avec la difficulté d'eller les chercher dens des coins d'Amérique que l'on ne trouve pas sur un circun touristique, mais su terme d'un véritable jeu de piste. A 10 kilomètres de Treverse-City, dens l'extrême nord du Michigan, Lake Leelanau n'est pas le genre de bled qui se laisse débusquer facilement, d'autant que la neige qui tombe sens discontinuer donne eu paysaga l'espect uniforme d'un pot de yaourt vu de l'intérieur. « Je suis vraiment un gars du coin. Je suis nă à Grayling, juste à quelques dizaines de miles de l'endroit où j'habite. Mes parents y étalent fer-

Harrison.

La ferme, la solizude, le silence, je retrouve là tout l'univers. étranga de North Michigan, cette somptueuse et silencieuse histoire d'emour entre une institutrice et un fermier, rythmée par les saisons et le simple art de la tension. narrative qui est la marque de cet écrivain exceptionnel qui sah d'une seule phrase décrire le propoe du roman tout entier : « Elleappartenait au monde extérieur, et e était précisément ce qui le fasci-neit, melgré les dangers de le situation. » D'un geste de la main, Harrison me feh remballer mon megnétophone. L'Invite eet, certes, souriente, mais comment résister à ce costaud d'une cinquantaine d'années dont le visage farouche est barré, dans la largeur, d'une moustache de bendit exicain et, dans le longueur, per une cicatrice qui fait diverger son

LIVRES + IBÉES LETTRES ÉTRANGÈRES

# Rencontres américaines

IV. – La très attirante manière de vivre de Jim Harrison

regard comme e'il dichotomisai vieux tee-shirt, son sounre qui s'ouvre sur deux rengées de dents espacées comme pour mieux evaler l'air, il ressemble à rencontre américaine : Jim un personnage de John Houston : un cockteil très sophistiqué d'eventurier lettré et d'intello

romantique. En fait, c'est à ses romans qu'il ressemble. Une œuvre où le romantisme n'est ismais effecté. encore moins plaqué ou anachronique, mais bien une manière difficile de vivre dans un pays où ele romantisme est une sela hsbitude». «C'est le mélange de mes convictions romantiques et de mon profond ennui de la middle cless life qui m'e donné l'envie d'être écrivain. Ecrire me sembleit une très ettirante menière de vivre. A l'opposé de l'existence des gens de la middle class qui me semblait artiérée, ennuyeuse et surtout sans grande signification. » Oublier sa position

## d'écrivain

· Quoi d'étonnant si l'on retrouve ce même discours sur la classe moyenne chez Crumley, Mac-Guane et Brautigan, les frères en écriture de Jim Herrison? Harrison et MecGuane entretlennent, depuis des années, une correspondance 'quotidienne et, quand on évoque devant lui l'œuvre de 🎖 James Crumley, Jim Harrison ne 8 peut cacher son admiration : «Lui, 📈 c'est vraiment un dur. Peut-être le plus doué de nous tous. >

Dans la bouche de l'aute Légendes d'automne, Faux Soleil, Delva ou la Femme eux lucioles (1), certe appréciation est bien plus qu'un compliment, mais le reconnaissance d'une commu-nauté quasi militante, d'une certaine façon de vivre l'écriture. Mee deux meilleurs emis ont toujours été Richard Brautigen et Tom MacGuane. J'ai du mal à me remettre de la mort de Richard. Vous me parliez de votre admiration pour Crumley et Tony Hiller man... Nous avons en commun le désir d'écrire eur le centre des Etats-Unis. Dans ce pays, la plu-part des écrivains ou des artistes passent d'une côte à l'autre sans un regard pour ce qu'ils survoient. lle pensent vraiment que l'Améri-que ressemble à l'affiche ironique

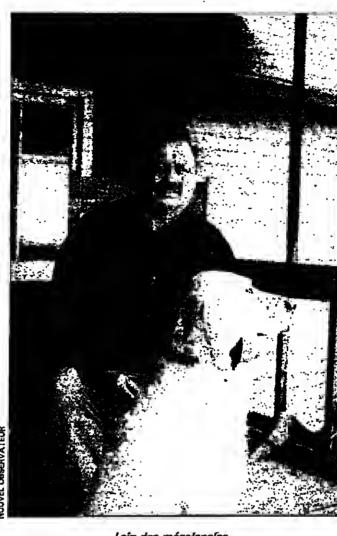

Loin des mégelopoles

de Steinberg : le ekyline de New-York, l'immensité du Mississippl et, juste derrière, Hollywood. En d'autres termes, si vous choisissez d'écrire depuis le Middle West, voue choisissez eussi d'être ignoré. Les deux côtes abriteralent les vrais ertistes et le cantre les rednecks. A vrai dire, je m'en fous. Peut-être parce que je saie que je suis capeble de conetruire un art de vivre en dehors de l'écriture. »

C'est cet art de vivre qui, la plupart du temps, lui fait oublier sa position d'éenvain eu profit de celle d'hôte attentionné qui rend inoubliable uns rencontrs evec Jim Herrison. Tournée des bere de Lake Leelenau, où il est bien plus connu comme chasseur si pêcheur (îl e écrit un trahé sur Theory and Practice of Rivers) que comme écrivein, préparetion minutieuse d'un mémorable repas de gibier, théorie et pratique éclairée des vins de France et des elcools du Mexique, vie familiele harmonieuse dans un cadre d'une rare chaleur, Jim Harrison semble plus soucieux de donner de lui l'image d'un sybarite paisible qus

celle d'un écrivein imemetionalement reconnu. J'eime mieux vivre mes choix que mes frustrations... », dit-il en mitonnant, avec une formideble efficacité, des eteaks de daim mariné nappés d'une sauce aux morilles et au cat-

Mêms attitude légèrement arrogante à l'égard de la critique américaine qui s'est montrée souvent durs à l'égard de ce chantre des passions violentes, qu'elle e quali-fié de « puéril » et même de «macho»; «J'ai cessé de me casser la tête avec ça. Un critique, c'est comme un journaliste sportif, Il est obligé de parler longuement d'un sujet qu'il ne connaît pas vraiment et qu'il n'e pratiqué que de loin...»

#### La ligne mélodique du lyrisme

On eureit tort cependant de prendre Harrison pour un écrivain régionaliste. Comme celle de tous s grends euteure eméricains, Faulkner ou Shelby Foote pour ne citer que ceux d'une lignée évidente, son œuvre est d'eutant plus universelle qu'elle trouve ses modèles sur le pes de la porte de son euteur. Vengssnce, amour, difficulté des repports entre hommes et femmss, embiguité pessionnelle des liens qui nous unissent à le nature, poids du pessé et de l'Histoire, chassécroisé des ombres du souvenir qui sert de fil ténu à l'étrenge romance que se jouent les deux hommes de Faux Soleil, les histoires d'Harrison ne perlent que d'une seule chose : la passion. Et e le sort historique des Indiens, c'est comme d'une nouvelle forme d'empethie poétiqus avec un pays : «Les hommes libres qui v déberqueient ne pouveient pas menquer cette rencontre. Ils étaient peu nombreux sans doute, mais is ne connais pas d'endroit où les choses eient été diffé-

Parce que son inspiration première était la poésie (deux de ses recueils de poèmes ont été couronnés per un prix nationel), le igne mélodique des romans de Harrison est le lyrisme. Un lyrisme contenu qui prend en compte celui des maîtres du roman noir eméricain et qu'un critique définirs tràe juetement comme «un lyrisme herd-boiled ».

S'il parle volontiers de son amitié evec John Houston ou Jeck Nicholson, Harrison resta discret sur les repports qu'il entretient evec Hollywood. Comme becucoup d'écrivains américains, il traveille épisodiquemem pour cette industrie qui semble employer les grands auteurs comme caution intellectuelle sans iamais tourner les scripts qu'ils écrivent.

C'est Nicholson qui lui eurait demandé de lui écrire une nouvelle, pas un scénario, juste une histoire écrite avec un point de vue cinéma. De cette commande, Harrison e fait Une vengeance, la première histoire de Légendes d'automne. Les premières lignes eont un concentré de ce que pourrah être l'elliance réussie d'un écrivein et d'un metteur en scàna : un veutour tourne autour de ce qu'il croit être une charogne humaine jusqu'à ce que son œil focalise sur un vieux coyote dont le regard prend le relais et décrit, à ras de terre, l'état d'un homme blessé et le départ de l'histoire. Ces lignes, parce qu'elles privilégient le point de vue de le nature dens une hietoire d'hommss, parce qu'elles sont une manière récit ebsolument violent, m'ont jour l'écrivain capable d'une aussi belle identification totémique.

Harrison sourit : « Vous voulez voir l'endroit où je traveille? » Dans son jardin, à côté de sa maieon soigneusement rangée, il y e un petit chelet : son « studio ». C'est dans ce studio que j'ai com pris. Tout ce qu'une vie pouveit accumuler de passions étah là : Rimbaud, Gauguin, Mones, Ezra Pound, des photos de guerriere sioux, une patte de corbeau, une converture indienne... Nous finissons en eilence une bouteille de tequila pendant qu'un chant Indien monte d'un rediocassette. J'el l'impreseion d'être errivé là per effraction. Harrison me belance son sourire matois : « Tout est là. Pas besoin de magnétophone. »

#### Patrick Raynal

(1) Tous les romans de Jim Harrison sont publiés chez Christian Bourgois ou en « 10/12 ».

### Le chef-d'œuvre de Borchardt

Les éditions Verdier publicat noe megnifique traductioo du roman Déshonneur, de Rudolf

Sous-titré « Une tragédie », il raconte l'arrivée dans une famille eristocratique allemande d'un séducteur cynique et ambitieux qui y distille le charme de ceux qui o'oot plus rieo à perdre. Le châleau se transforme en échiquier où les valeurs traditioo-oelles affrontent la violence instinetive de la passion, «force rabaissante qui est propre à cette terre ». Des personnages dignes des Affinités électives de Goethe, soumis en buis clos d'une triple unité de lieu, de temps et d'action, découvrent ainsi la fragilité des idéaux en regard de la vérité intérieure.

Ce roman, salué à sa paration, eo 1929, comme un chef-d'œuvre, fait de soo aoteur un écri-vain comparable à son contemporain et ami Hoffmanstahl.

Déshonneur, de Rudolf Bor-chardt. Traduit de l'allemand par Plerre-François Kaempf. Editions Verdier, coll. « Der Doppelganger », 158 p., 85 F.

Mort de Wolfgang Hildeshei-mer. - L'ecrivain, peintre et gra-phiste allemand Wolfgang Hildesheimer est mort dans la ouit dn 20 au 21 août à son domicile de Poschiavo dans les Grisoos (Suisse). Il était agé de soixante-quatorze eos. Ce proche de soixantelonesco était l'auteur de pièces de S'il y e dénoociation (« Les théâtre et de radio ironiques, gro- ancêtres ne sont pas des hères »). tesques et désespérées.

LE DÉSORDRE DES CHOSES de Rachid Boudjedra. Traduit de l'arabe par Antoine Moussall, en collaboration ovec l'auteur. Denoël, 300 p., 120 F. LES VIGILES Le Seuil, 224 p., 89 F.

e Faire un roman adulte, un roman qui se veut d'abord littérature : tel est le projet de Rachid Bondjedra depuis le livre qui, en 1969, fit sa célébrité, la Répudiation (1). A l'époque, cela supposait de rompre avec quelques graods écrivaios elgériens -Mohammed Dib, Mouloud Feraoun, Kateb Yacioe - dont l'œuvre, à l'origine, était surtout portée par une dynamique de la décolonisation. Cétait aussi, sept ans après l'indépendance, tourner le dos à une littérature de dénonciation qui se « contentait » de remettre en cause l'image idéale de la Révolution et son « détouroement » eu profit d'un pouvoir eux dysfooctionnements de plus eo plus epparents. Si la critique sociale est présente dens le roman de Boudjedra, l'Histoire celle-ci est « recouverte complète-

Du lyrisme de Rachid Boudjedra à la sobriété de Tahar Djaout : deux tableaux de l'Algérie contemporaine ment par l'écriture » : le sujet avec deux adjectifs là où il en fau- Ainsi, ioseosiblement, on passe sainte religion, les mots création drait cinquonte? », s'interroge Boudjedra, avant d'ajouter : « Je n'est que « prétexte au texte ». Entrer dans le Désordre des suis contre le rachitisme. » Prochoses, soo quelque douzième romao, e'est dooc, comme touduits d'uoe eivilisation méditerjours chez Boudjedra, être saisi

effectuer « un brouillage des données du réel pour mieux lui restituer son humus et son argile », lit-oo déjà dans le Démantèle-ment (t). Ce brouillage délibéré, l'auteor l'entretient soigneusement tout au long du roman. Au point de départ, trois persocnages : un communiste pied-noir

guillotiné pour l'exemple pendant la guerre d'Algérie ; une femme, la mère du narrateur, injustement occusée d'adultère ; et no jeune homme sauvagement torturé lors des évènements d'octobre 1988. Trois séquences lancinantes. enchevêtrées comme les brins

d'emblée par ce mouvement tour-

billoooaire de l'écriture. Il faot

d'une tresse avec, sans cesse, des retours en arrière, des images emmêlées suivant le cours méandreux de la pensée, des accumulations foisonnantes d'adjectifs, de verbes, de mots agglutinés par grappes, se bousculant, se télescopant en un jaillissement de lourdes phrases baroques, d'arabesques dont oo suit à l'infini les courbes et les volutes, à moins qu'elles oc s'interrompeot brutalement ou o'aillent mourir sur d'inattendus poiots de suspensioo. « Comment décrire un objet

ranécooe géoéreuse et volubile, dans laquelle il retrouve deux de ses maîtres, Faulkner et Claude Simon, ses livres soot à ses yeux représentatifs d'une littérature du Sud, « littérature de la moiteur, de l'étoussement, de la claustration des femmes... v.

Ordre et désordre des choses

#### Un créateur perturbateur

Mère, sœur, épouse, amante oo tout cela à la fois, la femme musulmane, éternelle opprimée, est en effet toujours présente dans les romans de Rachid Boudjedra. Meis oo trouve ici d'évidents échos autobiographiques : « Cette histoire de culpabilité de la mère, je la portais depuis toujours, depuis la Répudiation, mais je n'avais pas jusqu'ici trouvé les moyens psychologiques de l'écrire. » Oo retrouve aussi des souvenirs en gros plans de la guerre d'indépendance, des images violentes d'Alger déchirée sous les émeutes, éveotrée en milieu des gravats et des décombres, le tout décrit avec un mélange de fascination et de dérision pour ce maelstrom de l'Histoire qui « emporte lout, concasse pays de l'arbitraire : « Vous tout, baratte et mélange tout ». n'ignorez pas que, dans noire 85 F.)

« du microcosme algérien » eu « macrocosme du monde ». Et, du chaos lyrique, surgisseot tout à coup ce que Boudjedra, finale-ment, s'attache à montrer, dans tous ses livres : « lo folie, la bêtise et la perversité humaines ».

C'est eussi l'ordre (ou le désordre) des choses qui préoccupe Tahar Djaout. Ce journaliste d'origine berbère, né en 1954, public en français son quatrième roman, les Vigiles, qui a reçu, en mars dernier, le prix Méditerranée. Ces Vigiles sont les défenseurs d'un ordre social immobile et castrateur, réglé par les anciens combattants, figures intouchables de l'époque héroïque. Ceux-ci ont bien sûr intérêt à ce que se perpétue cette organisation, feite « d'indissèrence, d'inamovibilité, de toute-puissance et d'absurdité », qui garantit si efficacement leur quiétude et leurs privilèges. Anssi voicot-ils d'un œil soupçonneux on jeune professeur-bricoleur qui, retiré seul, le soir, dana la banlieue d'Alger, met eu point sans co parler une machine jugée subversive et hautement suspecte, qui o'est autre... qu'un métier à tisser!

De tracasseries administratives en brimades bureaucratiques, le livre pourrait se lire comme le récit des malheurs d'un juste au

et invention sont parfois condamnes parce que perçus com me une hérésie, une remise en cause de ce qui est déjà, c'est-à-dire de lo foi et de l'ordre ombiant. » Meis ce professeur brime, devenu ioventeur primé, ne prouve pas seulemool dus creer perturbe. Car, sans jamais se départir de détaehemeot ni d'humour, Djaout projette une lumière éclatante sur toutes les formes de tyrannie insidisuse, d'oppression douce, de mesquinerie pudiquement cachée sous le drep de l'histoire offieielle. Tout un ert de se voiler puis de sauver la face, de désigoer des boues émissaires, de transformer une peccadille en cas pendable puis de crier baro sur le bandet. Animaux malades de la peste, faux juges, faux dévots, tartuffes de tous peys et « vigiles » de toutes chapelles se méfteront du talent corrosif de Tahar Djaout. Pour les autres, ils découvriroot avec bonheur le seosibilité et la maîtrise de cette fable satirique, riche d'humanité. Florence Noiville

(1) Denoči.

\* Signalous également la parution de l'Exproprié, de Tahar Djaout, dans une version entièrement réécrite par l'auteur (Editions François Majault, 160 p.,

POLONAIS 2.3 "李二章"

# Paris demande l'extradition de l'un des assassins présumés de Chapour Bakhtiar

Quelques heures eprès l'errestation à Genève, mercredi 21 août, d'Ali Red Vekili, l'un des assassine présumés de l'encien premier ministre iranien Chepour Bakhtier, le ministre de l'intérieur, M. Philippe Marchand, déclarait sur TF1 qu'il disposait « de bons éléments pour dire qu'il n'est pas trop pessimiste et que cette arrestation sera suivie d'autres ». M. Henri Nellet, garde des

sceaux, devait demander l'extradition de l'Iranien dès jeudi après-midi 22 août.

Le ministre de l'intérieur s estimé que cette demande très rapide montrait ele désir du gouvernement français de parvenir à l'arrestation des premier ministre, M- Edith Cresson, e tenu è communiqué, que tout soit mis en œuvre pour étatique », e-t-il précisé.

« remercier les policiers ayant concouru » è cette arrestation. Elle a précisé que « le garde des disposition du juge d'instruction français, dans sceaux l'a informée qu'une demande d'arrestation les délais les plus brefs. » Enfin, le ministre des provisoire, premier acte de la procédure d'extradition, vensit d'être adressée aux autorités judi- jeudi sur Europe 1, que « rien ne permettait de trois individus et de voir l'instruction parfaitement ciaires suisses, à l'initiative du juge d'instruc- dire pour le moment » qu'un Etat soit impliqué menée et de les voir jugés». De son côté, le tion». «Le premier ministre demande, poursuit le dans l'attentat, du moins « en tant qu'institution

# L'étrange comportement des fugitifs

L'arrestating, tout aussi rocambolesque que ses deux semaines de cavale, d'Ali Rad Vakili, en état de semi-clochardisatinn sur les bords du lac Leman, et la demande quasi simultanée d'extradition formulée par la France no dovraient pes manquer de mettre en sourdine cer-taines questions et d'en faire rebon-

Dans l'immédiat, le « désir du gouvernement de voir jugés les trois individus », selnn les termes du ministre de l'intérieur, ne devrait pas être mis en doute. Nul, il est vrai, notamment dans l'inpposition, n'en evait dauté explicitement. Mais les ratés de l'enquête policière et les souvenirs de l'affaire Nac-cache, qui avait empoisonne pen-dant dix ans les relations franco-iraniennes, pouvaient nourrir tous les

Les ratés ne seraient donc bien dus qu'à la négligence, Négligence d'abord, comme le soulignait des le lendemain de l'assassinat l'inspec-teur Guy Bakhtiar (*le Monde* du 13 août), fiis de la victime et chargé de sa protection, dans la surveil-lance du pavillon, alors que le cahier des consignes prévoyait que les CRS de garde devaient recevoir chaque matin la liste des visiteurs du jour, et que des consignes, verbales celles-là, prévoyaient qu'en cas de non-remise de cette liste les policiers devaient s'en inquiéter auprès des collaborateurs de M. Bakhtiar.

#### Les failles du «réseau»

Negligence encore de la brigade criminelle, qui n'avait apparemment pas repéré la «planque» parisienne de Farydoum Boyer Ahmadi, planque pourtant si discrète que son locataire en titre, Ali Rad Vakili avait pris soin de s'inscrire sous son nom dans l'annuaire téléphonique du Minitel. Dans ce manque d'ardeur, la police n'est d'eilleurs pas seule en cause. Que penser de l'atti-tude du juge d'instruction Gilles Rivière qui, bien que chargé de ce dossier « super signalé », n'estime pas nécessaire de reporter la date de ses vacances? Il est vrai qu'à quelque chose maiheur est bon, puisque son intérim est assuré jusqu'à la miseptembre par son collègue Jean-Louis Bruguière, éminent spécialiste du terrorisme, qui instruisait déjà le dossier de l'assassinat, en evril der-nier, à Paris, d'Abdel Rabmen Baroumand, l'ancien trésarier de Bakbtiar. Restent les fuites, cos

suisses, dont ils accuserent implici-tement leurs cullègues fronçais d'être les auteurs, et qui leur firent - selon eux - manquer l'arrestation

Ou cette autre fuite, « extrêmement génante », assure-t-on de source proche de l'enquête, qui eppel téléphnnique de 9nyer Ahmadi à une de ses amies. C'est

fuites qui, la semeine dernière, de cet appel que Boyer Ahmadi, se mirent en fureur les enquêteurs sachant désormais repéré, quitta sa

Il est vizi que rien ne permet d'accuser des policiers d'en être à l'origine. Il est tout aussi vrai qu'on ne fait rien pour le savoir, puisque le ministre de l'intérieur assurait récemment qu'eucune enquête interne n'était en cours à ce sujet. Mais c'est à propos de l'identité, de la stratégie, de la psychologie des assassins présumés, que l'arrestation de Rad Vakili, sur les bords du lac

Loman où il sa trouvait sans papiers à 5 heures du matin, pose

L'insistance de Vakili et Azadi à gagner la Suisse après l'assassinat, cette insistance qui leur fit prendre des risques considérables, jusqu'à des risques considerables, jusqu'à tenter de repasser une frontière qu'ils savaient particulièrement surveillée après une première tentative manquée, avait fait supposer aux enquêteurs qu'ils savaient y trouver des complicités, un «réseau» qui est facilité leur retour vers Téhéran. Le fait qu'un autre Iranien ait loué

caises. Il a également catégorique-

laissant entendre que, pour « rai-sons d'Etat», la police genevoise n'aurait pas d'emblée fait preuve de tout l'empressement nécessaire

pour retrouver les meurtriers pré-

Ponr se part, le chef de la police, M. Laurent Walpen, e pre-eisé : « Aucune consigne, aucun

ordre, aucune directive, ne nous

ont été adressés pour mettre la pédale douce.» Interrogé sur le

rôle attribué à Genève comme pla-que tournante du terrorisme ira-nien, il a répondu : « Pour le

moment, rien ne permet de penser

que Genève all servi de place logis-tique à ces individus » (Ali Rad-Vakili et Mobammed Azadi).

« Cette affaire est essentiellement

lations fracassantes », a-t-il enfin lancé aux journalistes. Néanmoias,

assure-t-on, les recherches se nour

sumés de Chapour Bakhtiar,

ment démenti certaines rumenrs

et payé une chambre d'hôtel pour Azadi avait renforcé cette convic-

Après tnnt, l'existence d'un tel réseau de soutien logistique eut été bien dans la manière des assassinats d'opposants iranieus à l'étranger. Amsi, l'an dernier, après le meurre près de Genève, de Kazem Radjavi, frère du chef des Moudjahidine du riere du chet des Moudiabidine du peuple (opposition armée à Téné-ran), l'enquête evait permis de met-tre en évidence l'implication de treize personnes, chargées des repé-rages, du soulien et de l'exfiltration

Dès le lendemain de l'assassinat de Chapour Bakhtiar, l'opposition iranienne n'evait pas manqué d'ac-cuser le président Rafsandjani d'êne directement impliqué dans l'opéra-tion. Une accusation que viendrait renforcer, selon des sources américaines et britanniques eltées par l'Express (22 anût), l'interception d'une communication entre le et un de ses postes en Europe.

Dans cette communication, pas-sée le mercredi 7 août, c'est-à-dire avant que les corps ne soient décou-verts, le ministère iranien aurait cherché à obtenir confirmation de la moit de Bakhtiar. Tous éléments, bien entendu, de nature à alourdir les soupçons pesant sur le pouvoir

En dix jours passés à Genève, les deux fugitifs n'ont-ils pas réussi établir le contact avec ce réseau, s'il existe? Et si le contact a bien eu lieu, pourquoi le réseau a-t-il permis l'arrestation de Vakili, eu risque que l'enquête permette de précises leurs commanditaires, ainsi que leur degré exact de proximité avec les ceutres de pouvoir iraniens? Au risque, donc, de voir à nouveau mena-cée la fragile normalisation franco-

DANIEL SCHNEIDERMANN

de notre correspondant L'arrestation d'Ali Rad Vakili a

été ennfirmée mercredi, en fin d'eprès-midi, par la police de Genève. Repéré vers 5 heures par une patrouille de gendarmerie sur les bords du lac Léman, le suspect ne portait aucun papier d'identité au moment de son intercellation. Ayant d'abord donné un faux nom, il a toutefois fini par reconnaître s'appeler ainsi dès que les agents lui ont présenté sa photo, a précisé le chef de la police genevoise, M. Laurent Walpen, lors d'une conférence de

Au cours d'un interrogatoire, Ali Rad Vakili, alias Musa Kocer, selon son passeport turc, e admis 12 août et avoir passé deux nuits à l'hôtel Windsor. Depuis qu'il a quitté cet hôtel où la police l'evait manqué de justesse, il aurait crré dans le ville et a déclaré avoir dormi dans des parcs, le long du trouvaient quelques provisions, en particulier des biscuits et des bois-

Alors que la présence des deux suspects evait été signelée dans différents bôtels gencynis la semaine précédente, Ali Red Vakili a indiqué à la police s'être séparé de Mohammed Azadi, alias Ali Kaya, peu evant de franchir la frontière, le 12 août, et être depuis sans nouvelles de son complice. Un bomme correspondent au ement de Mohammed Azadi aurait séjourné à l'hôtel Jean-Jac-ques Rousseau, dn 13 au 15 août, mais la police helvétique aurait perdu sa trace par la suite.

Peu après son arrestation, un mandat d'amoner e été décerné contre Ali Rad Vakili, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. En vertu du mandat d'arrêt international lancé par la France, le police genevoise n'est pas autorisée à poser au suspect des questinns a concernant les évènes aui se sont produits avant son arri-

Le dussicr a été transmis eu juge d'instruction chargé d'exécu-ter la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités françaises. Après avoir notifié cette commission rogatoire au sus-

pect, le juge genevois devrait lui demander s'il aecepte d'être

extradé vers la France.

vée sur notre territoire», e rappelé M. Urs Rechsteiner, chef de la

La recherche d'un deuxième suspect En eas de refus, la demande d'extradition de Paris devrait être traitée selon la procédure suisse, et Ali Rad Vakili aurait la possibilité de faire recours jusque devant le tribunal fédéral. Après plusieurs jours de recherches infructueuses,

premier succes. En réponse à certaines critiques, le président du gouvernement du cantan de Genève, M. Bernerd bonne collaboration » qui a prévalu

Lang. L'édifice envisagé se situe

dans le périmètre de protection du château inscrit à l'inventaire

supplémentaire des Monuments

Les époux Watt. à qui Bemard

Benson a vendu eon château, ne

veulent pas entendre parler des

responsables bouddhistes. Ces

demiers expliquent que le projet

de templa était l'abjet de la

donation effectuée en 1977 et egréée en 1979. Ils évaquent

aussi le délivrance d'un certificer

d'urbanisme en date de 1979 où

apparaiseait la mention « mones-

M. Civilise, l'evncate barde-

laise des époux Wett, rétorque

que ce certificat est caduc. Et elle essigne les bauddhietes

devant le tribunal de grande ins-

tence de Périgueux puur faire annuler la donation dont ils ont

bénéficié il y s quatorze ans. Elle

estime que l'associetion boud-

dhieta qui prajette de faire

eonstruire ce femeux temple n'éteit pas habilitée juridique-ment, an 1977, à recevoir le

Ces querelles semblent dépas-ser le dalaī-lama. Mr. Watt fait

d'ailleurs état d'un courrier qu'il

lul a adressé st dans lequel il

explique qu'il n'e rien à voir avec

(1) En 1988, M. Charles Pasqua, alors ministre de l'intérieur, a secondé aux moines de l'école Kagyupa le statut de congrégation religieuse, fait sans précédent pour une congrégation monastique non catholique. Cette reconnaissance est synonyme d'avantages fiscaux.

DOMINIQUE RICHARD

historiques.

tàre tibétain».

donation.

cette polémique.

suivent à Genève pour tenter de retrouver le deuxième suspect. JEAN-CLAUDE BUHRER

Metz, électricien, déjà condamné à quinze ans de réclusion pour le mercredi 21 août, avoir étranglé à Nice, le 9 soût dernier, une jeune

D Etats-Unis : mutinerie de détenus cabains avec prise d'otages. -Des détenus cubains de la prison de Talladega (Alabama) se sont mutinés, msrcredi 21 anût au matin, et, détenaient encore jeudi dix personnes en ntages, sept membres du personnel et trais employés des services d'immigratinn américoins. Les mutins. emprisonnés pour des délits com-mis aux Etats-Unis, refusent d'être expulsés vers Cuba. La plupart d'entre cux étaient srrivés aux Etats-Unis en 1980, date à lagnelle cent vingt-einq mille Cubains evaient accosté sur les côtes améri-caines. Plusieurs milliers de réfugiés: avaient été placés dans des

Nord au Rhode Island, le cyclone tropical Bob, qui evait pourtant perdn de sa violence et était devenn une tempête tropicale, a tué seize personnes selon le bilan le plus récent. Les dégâts metériels, dant le mantant n'e pas encore été chiffré, sont très importants et plusieurs des Etats touchés out déjà demandé des aides d'urgence en gnuvernsment fédéral. L'électricité, dont plus de deux millions d'habitants out été privés, n'e pas encore pu être rétablie par-tout. – (AFP.)

D Philippinss : des enulées de bone dévalant le volcan Pinatubo tuent vingi-trois personnes. - A la suite des pluies tombant en abondance depuis une semaine, des torrents de boue nés du mélange de l'eau et de cendres volcaniques ont de nouveau dévalé les pentes du Pinatubo, aux Philippines. Ils ont tué au moins vingt-trois personnes et englouti plus de neuf mille maisnns, faisant ainsi près de cinquante mille sans abri supplementaires. Parmi les victimes, figurent trois anidets (un mart ct denx blessés) qui étaient justement chargés de faire le guet pour donner l'alerts en cas de chulées de bouce... - (AFP.)

G Espagne: quatre morts sur un chantier près de Barcelone. - Quatre ouvriers ont été tués et denx autres grièvement blessés lors de l'effundrement d'un étage, mardi 20 août, sur le chantier d'un entrepôt de menniscrie su voic d'extension à Sabadell, au nord de Barcelone. La mairie de Sabadell a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative, ainsi que le dépôt d'une plainte contre les propriétaires de l'entrepôt qui n'avaient pas recu d'autorisation municipale

## RELIGIONS

Croissance du bouddhisme tibétain dans le Périgord

# Le dalaï-lama au pays de Jacquou le Croquant

Du jeudi 22 eu 29 eoût, la vellée de la Vézère, berceau des enfants de Lascaux et de l'homme de Cro-Megnon, ve vivre à l'heure du bouddhisme. Les centres tibétains de la côte de Jeure, implentée eur les communes de Seint-Léon et Plazac (Dordogne), reçoivent le dalaï-lama. Un espace de quetre hectares eccueille un chapiteau de 5 000 mètres carrés où ildispensera ses enseignements. Samedi 24 eoût, il animera un rassemblement pour la paix, où sont attendues dix mille personnes.

#### PÉRIGUEUX

de notre correspondant

La venue du dalai-lama en Périgord nnir ennsaere l'étannante éussite d'une communauté installée depuis à peine quinze ens, qui se défend de céder à la tentetinn du prasélytisme. Cetts greffe tibétaine en plein pays de Jecqunu le Craquent parte le griffe du milliardaire anglais Ber-

Cet ingénieur de farmetian, détenteur de plusieure dizaines de brevets internetionaux, a découvert le philosophis bauddhiste à la fin des ennées 60. Sa fortune et sa collection de Rolls lui donnelent mauveiss conscience et il avait envie de revenir à une vie plus simple et moins vaine. En 1977, il e donné aux représentants de deux des quetre abédiances du bouddhisme tibétain 350 hectares qui entouraient son château de Chabans (Dordogne).

Les premiers lamae des écoles Kegyupa et Nyingmapa, qui ont rslevé les ruines d'enciennes fermes pérignurdines pour les transformer en centres d'études et de méditation, n'imaginaient sans doute pas qu'il ne leur faudrait que quelques années pour accomplir leur dassein : implanter en Occident les racines de le culture tibétaine et créer sur la côte de Jaure un centre européen du bouddhisme.

Aujnurd'hui, près de quetrevingt-dix personnes, moines et lates, résident à titre permanent dans les aix centres bouddhistes périgourdins. Beaucoup de sym-pathieents unt également feit construire dans les villages envirannanta. Chaque ennée, des milliers de etegieires transitent par ces lieux. Il arrive parfois que les lamas participent aux eéminaires qu'organise dans la région tel « gourou » d'antreprise à l'Intention des cadres de grandes

Ces centres bouddhistes, qui offrent aussi des retraites de lonque durée (trois ans, trois mois, et trois jours), nat développé leurs structures et leur capacité d'hébergement sans éprouver de grosses difficultés (1). ils vivent pien sûr de l'argent des stagea et de cotisations, mais aussi de dons reletivement impartants. Les hippies sur le retour et les toxicomanes, qui au début abusaient de l'hospitalité des lamaa,

huppés, dant les vaitures de grosse cylindrée ne passent pas inapercues dans le pays. Ils arrivent de Suisse nu de Suède. Ils sant universitaires, polytechniciens, médecins, etc.

#### Un début de contestation

∉ Ces gena-là ne ennt pea ancumbranta», recunnest M. Christian Pharizin, le maire da Plazac, ils sont soucieux de ne pas indispuser leur vnieinage. Malgré tout, devant le développement de leurs activités et de eur emprise foncière, certaines vnix commencent à a'élever. M. Jean Burg, le conseiller général socialiste du canton, estime qu'il na feudreit pee dépasser une certaine limite. Pérignurdin d'adaptinn, M. Cleude de Kémoularie, ancien ambassadeur de France eux Natinns unies, tout en affirmant la considération qui est la sienne pour la boud-dhisme, juge qu'il faut préserver la vallée de la Vézère. « C'est la vallée sacrée de la préhistoire dit-il, et elle n'est pas destinée i accueillir un centre mondial tibétain. De plus, si les lamas sont respectablea, ils drainent dans leur sillage des sectes qui prosperent. »

A Seint-Léon-aur-Vézère, le décision du conseil municipal de réviser le plan d'occupation des sols pour permettre la construction d'un temple à proximité du château de Chabans divise profondément la population. Le dos-

#### EN BREF D Nice: arrestation de l'auteur de

trois meurtres. - Claude Michaux, trentc-ncuf ens, originaire de meurtre de sa logeuse, e reconnu, femme de vingt-deux ans, qui refusait ses avances, et son bébé d'an an et demi. Il a également avoué evoir tué une jeune fille, dont la disparitinn était signalée depuis le mois de mars. Le meurtrier a déclaré oux policiers de la sûreté urbainc qu'il avait fait disparaître les corps dans des sacs panbelle, brûlés dans une nsine d'incinération. Il a été inculpé, mercredi 22 anut, d'hnmicldes volontaires et écroué.

prisons et des centres de détention. Trente-deux détenus de Talladera devaient être renvoyés à Cuba jeudi 22 août. - (AFP, UPI, AP J

D Le cyclone tropical Bob a tué an moins seize personnes. - En passant sur les côtes orientales des Etats-Unis, de la Caroline du pour ces travaux - (AFP)

The same of PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN To be Talent Vist

regociations intens

· Ban 22/3 4 /194/49 · ·

200 1 477 Tullian 1171 MODEL TITE! ET DE TOMPTALLES 2 2 2322 D WEDTAMI 1 710

20 37 LE

II THE PARTY

7.0

721 at

2.00

---- i

4.50

grante de la constante de la c

----

Marine ...

State of the second

Far horn

-

32 ( )

in the second

A 1 - 1 19



présumés de Chapour Bakk

Mary Fred

erren en er anne

The first of the second

. . . . . . . . .

 $(-1)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(1+2\pi)^{-1}=0$ 

- Springer Bridger

5 ----

NAMES OF BUILDING

----

المراجعة وعييات

Commence of

, jan 100 20 967 W

MAY THE !

4.0

.....

, market 1 A 100

The state of the s

general to the second

The state of the s

THE RESERVE TO SERVE TO SERVE



gone.

Le quatuor féminin français,

**SPORTS** 

enmpasé de Marian Clignet. Nathalia Gandran, Catherine Mersel et Cécile Odin, c'est imposé pour la première fois, mercredi 22 eoût à Stuttgart, dans le 50 kilomètres contre le mantre des champinnnats du manda da eyelisme eur route. Cette épreuve a permis à Marinn Clignes, née de parants frençaia meia qui a vécu jusqu'à vingt-six ans aux Etete-Unie, de e'effirmer comme le nauvelle patronne du cyclisme féminin de l'Haxa-

Médeillée de bronze de la poursuite la semaine demière, champianne de France sur route cette saison, la «néo-Bretonne » établie à Lorient e longtemps souffert de crisee d'épilepsie. «Je voudrais être un exemple pour les enfants, et montrer aux parents d'enfents maledes que leur handicap peut être surmonté, a dit Marion Clignet eprès cette victoire. Ce que j'ai fait aujourd'hui prouve que tout est possible. Je me snigne paur pauvair courir comme les Butres. >

NATATION: championnats d'Europe

100 mètres la veille, Catherine Ple-winski a gagné, mercredi 21 août à Athènes, la deuxième des cloq médailles qu'elle convoite aux cham-pionnais d'Europe de natation en prenant la deuxième place du 200 mètres. La mageuse savoyarde a améliore son record de France en 2 min 0 sec 34 (aneien reenrd

50 metres. Anne Capran, traisième de

## CARNET DU Monde

Le Monde • Vendredi 23 août 1991 17

 Madeleine Deslandes. née Barreau. Bénédicte, François et Luc. Hugues et Corinne, Grégoire et Véronique Vincent, ont la douleur de faire part de la mort

Georges DESLANDES,

le 18 août 1991.

Les obsèques religieuses oot été élébrées à Vallouise (Hautes-Alpes).

- M. Jean-Claude Godin. son époux, Pétronille, Céline et Grégoire,

ses enfants,
M. et M- Raymond Ducarre, ses parents, M. et Ma Jean Godin,

ses beaux-parents, Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

Catherine GODIN, née Ducarre,

survenu le 15 août 1991 à l'âge de

Selon sa volonté, l'incinération a cu lieu dans l'intimité, le 19 août, au crématorium du Père-Lachaise, aris-20

136, rue Championnet, 75018 Paris. La Sisampe, 83560 Saint-Julien-le-Montagné.

Des dons peuvent être adressés à ISIS, Association des parcots et amis des enfauts traités à l'Institut Gustave-Ronssy, rue Camille-Desmoulios, 94805 Villejuif, CCP ISIS m 22885

Docteur Gabriel VEYRIRAS, chevalier des Palmes académiques, maire de Naotiat (1968-1989),

s'est ételnt à son domicile, le 16 août 1991, à l'âge de soixante-dix ans.

De la part de son épouse, Et de lonte sa famille.

87140 Nantial.

13 V Paris.

THÈSES Tarif Étudiants

50 F la ligne H.T.

Pompes Funébres Marbrerie

## M — Sylviane Widenlocher, M • Jean Widenlocher et M —,

<u>Décès</u>

Et leurs enfaots, Jean-Philippe, Anne-Laure et Marie-M. Marcel Widenlocher

M. Marcel Widenlocher,

M™ veuve Eugène Frezal,

M™ Jacqueline Frezal,

Les familles Frezal et Fanet,

ont la douleur de faire part du décès de

M' William WIDENLOCHER. ancien député, notaire honoraire,

survenu à Nice, le 20 août 1991

Ses obsèques ont été célébrées dons l'intimité familiale.

- Saint-Etienne, Lyon.

M= Henri Ziegler, Marie-Paule Ziegler, Marie-Christine et Jean Damestoy. Henri et Chantal Ziegler, Georges et Denise Ziegler Marie-Chantal et Tony Haro, Sandrine, Christèle, Henri-Laurent, Patricia, Catherine, Julien, Jon, Laure

et Eliza Le docteur et M= René Ziegler, M= Jean Neyret, ont le chagrin de faire part du décès du

docteur Henri ZIEGLER. Les funérailles ont eu lieu, le 16 juil-let 1991, en l'église de Villars (Loire).

**Anniversaires** 

- Il y a un an, le 23 août 1990.

Michel GALABERT

nous a quittés.

Il est toujours parmi nous.

Que ceux qui l'ont connu et aimé a'unisseol en pensée à la messe qui sera dite le 25 août 1991, à 15 heures, à Siguer (Ariège).

**CARNET DU MONDE** 

40-65-29-94 ou 40-65-29-96 Les avis pouvent être insérés

LE JOUR MEME s'is nous perviennent avant 9 h au siège du journel. 15, rue Falguière, 75015 Paris Télex : 206 806 F Telecopiour: 45-66-77-13

Tarif de la ligne H.T. Toutes rubriques ..... Communications diverses ..... 95 F

Thèses étudients ...... 50 F Les lignes en uspitales grasses sont facturées sur le base de deux lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et focturées. Minimum 10 lignes.



## COMMUNICATION

La réorganisation des chaînes publiques

## Négociations intensives à Antenne 2

A l'approche de la réunion du comité d'entreprise qui doit sta-tuer sur le plan de réorganisation d'Antenne 2 (le Monde du 1 a août) A CARLOTTE LANGE TO SERVICE STATE OF THE SERVICE ST et notamment la suppression de 377 emplois, les rencontres entre direction et syndicats se multiplient. Lors d'une réunion complé-mentaire tenue le 21 août, qui e examiné les conclusions du cabinet d'expert, Fidorec, mandaté par les syndicats, ces derniere unt sonhaité le report de ce comité, prévu le 27 août. Après refus de la direction, un compromis prévoit des réuninns de préparation dès le 22 août, et un comité d'entreprise qui pnurrait durer du 27 au 29 août. Les salariés concernés par les suppressions de postes seraient alors informés le 30 août.

Same of the same o

100

10.5 E

. . ......

100

10 to 10 to

• • 12

10.1 . 2

n is a mestic

· : 4

计二十二次 使用基件

y , 100 11 17 17 18 18

40 A 155

: : ·z-·

1.77

2.24 

The second secon

A REST TOTAL

many company of the state of

Sur le find, les syndicats contes-tent toujours la justification économique de la renrganisation. Ils s'appaient notamment sur une let-tre du 14 février de M. Hervé Bourges, le PDG commun d'Antenne 2 et FR 3, à M. Rocard, alors premier ministre. Dans cette ettre antérieure à l'audit de la chaîne, M. Bourges précise que « la présentation de budgets en déséquilibre » est vis-à-vis des personnels un « préalable indispensable » au plan de restructuration, dont il écrit que « les conclusions de l'audit auront montré la nécessité». Les syndicats dénoncent donc un plan prémédité, babillé psr un audit. Ils craignent que les mesures d'économies ginbales, décidées e priori, empêchent le fonctionnement normal de la

chaîne, en entraînant un recours accru à des prestations extérieures ou à des travailleurs intermittents. La direction réfute ces arguments. Campte tenn dea 150 demandes de départ valun-

150 demandes de départ valun-taire enregistrées (d'eutres pour-ront encore l'être courant septem-bre), des 50 départs déjà réalisés, et de 90 suppressinns d'emplui concernant des contrats à durée déterminée ou des intermittents, la direction estime à 85 au maxi-mum les cas restant à règler, chif-fre un'elle service avocur seis dimfre qu'elle espère encore voir dimi-nuer de moitié.

Gagner en cohérence

La réorganisation, explique le directeur général d'Antenne 2, M. Eric Giuly, « n'a de sens que pour redynamiser la chaîne ». La production interne doit par exemple s'assurer qu'elle reste dans des

o M. Miguet porte plainte courre le Syndicat du Livre CGT. – M. Niculas Miguet, PDG du groupe NCM Cammunication, a déposé une plainte en diffamation contre le porte-parole du comité intersyndical du Livre psrisien CGT Livre, qui l'accuse de « 8 millions de francs d'impayés » au détriment de l'IPSN, imprimerie contrôlée par le syndicat. Paur rampre « la loi du silence ». M. Miguet a adressé une lettre

militaires sont très appropriés) de la CGT.(...) C'est au Syndicat CGT du Livre et à lui seul d'assumer le départ de l'IPSN de trois quati-diens sur les quatre qu'elle impri-mait.» Deux opérations « coup de pning » de la CGT avaient été menées mardi 13 août dans l'im-primerie parisienne Rotn de Paris

avec celles du secteur privé». Mis en place d'ici dix-huit mois, un

contrôle de gestion renforcé per-metira de mesurer émission par

émission ces coûts, et de responsa-biliser sur un budget complet les

grandes entités de la chaîne. La grille de rentrée, basée sur des ren-dez-vous réguliers et redonnant de

l'importance à l'image – e on fai-sait un peu trop de radio télévi-sée », – sera alimentée selon de nouvelles procédures d'achat et de

prodnetinn. Des appels d'affres

viendront « moraliser » les prati-ques en vigueur, et les unités de

programmes géraot chacune sa

«case» horaire disparaissent pour éviter les rigidités. M. Giuily

espère ainsi gagner en cohérence -y compris sur des détails comme l'harmonisation des décors d'émis-

ouverte aux autres directeurs de journaux : « C'est vous qui êtes visés par cette offensive (les termes 16 zoût).

et une de ses entreprises sous-trai-tantes. 36 000 exemplaires de Bourse, l'hebdo Capital, bebdoma-daire financier de M. Nienles Miguet, sur un total de 45 000, avaient été détruits (le Monde du

Le communiqué du conseil des ministres

La conseil des ministres s'est parté à 700 millians de francs en 1992 et à 1 milliard de francs en 1993. réuni mercredi 21 août au palais de l'Elysée sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme de ses travaux, un comles principaux extraits :

• Titre de reconnaissance de la nation · · aux fonctionnaires de police ayant pris part aux operations

d'Afrique du Nord Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre e présenté au conseil des ministres un projet de loi relatif à l'ettribution du titre de reconnaissance de la nation aux fonctionnaires de police ayant pris part aux opéra-tions d'Afrique du Nord.

L'attribution aux militoires ayant participé à ces opérations du titre de reconnaissance de la nation a été prévue par une loi du 21 décembre 1967. Elle a cusuite été étendue aux membres dea forces supplétives par une loi du

9 décembre 1974. Les fonctionnaires de police ne pouvaient jusqu'à présent en béné-ficier alors pourtant que leur parti-eipatinn active aux npératinns d'Afrique du Nord leur permet d'obtenir la carte du combattant.

Il est donc équitable d'attribuer à ces functionnaires le titre de reconnaissance de la nation, dans les ennditinns prévues pour les catégnries de persannes qui en bénéficient déjà.

 Solidarité financière entre les collectivités

Le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'inté-rieur ont présenté une communica-tion sur l'application de la loi du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région lle-de-France, réformant la dotation globale de fonc-tionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes.

Avec ta loi d'orientation pour la ville et les mesures prises en faveur des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les quartiers défevorisés, cette réforme fait par-tie des mesures législatives adoplées ou cours de le sessinn de printemps pour mettre en œuvre la politique de la ville.

Quatre mécanismes de solidarité financière entre les collectivités locales ont été institués.

1) La dutation de sulidarité urbaine, financée par un prélève-ment sur la dotation globale de fonctionoement des commuoes disposant de ressnurces fiscales importantes et ne comptant que peu de logements sociaux, s'élève en 1991 à 400 millions de francs et a été répartie entre quatre cent quatre-vingt-duuze communes de métropole; elle est en cours de répartition dans les départements d'outre-mer. Son montant sera, enropéenne vient de reconnaître

les recettes fiscales des communes d'Ile-de-France disposant de res-sources importantes et bénéficiera à une centaine de communes pour la plupart desquelles elle complé-ters la dotation de sulidarité urbaine qu'elles perçoivent.

A titre transitoire, en 1991, le fonds sera alimenté par des prèts à taux oul consentis par la Caisse des dépôts et consignations. L'instruction des demandes des communes commencera dans les pro-chains jours. Le mentant du fonds s'élève à 300 millions de france en 1991 et atteindra 500 millions de francs en 1992.

3) La datatina particulière de solidarité urbaine sera financée par un prélèvement sur le datation glabale de fanetinanement des départements. Elle permettra dès 1992 de venir en aide aux communes qui, bien que ne bénéficiant pas de la dotation de solidarité urbeine, remplissent une partie des conditions prévues pour l'octroi de cette dotation et dont le situation justifie un effort de la situation justifie un effort de

solidarité. Cette dotation particulière, d'un montant de 150 millions de francs, sera répartie par le enmité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville.

4) Une majoration de la dotation glabale de finactinnnement ast accordée sux départements dispo-sant de faibles ressources fiscales, pour des sommes égales à 150 millinns de francs en 1992 et 300 millions de francs en 1993. ••

An total, par la mise en œuvre d'une solidarité entre collectivités de nature différente, près de 2 milliards de francs de concours supplémentaires permettront aux collectivités défavorisées, larsque le lni ennnaîtra snn plein effet en 1993, de faire face dans des conditions plus satisfaisantes aux besoins socianx de leur population.

L'agriculture biologique

Le ministre de l'agriculture et de la furêt a présenté une communi-cation relative à l'agriculture biologique.

L'agriculture biologique n'utilise pas de produits chimiques de syn-thèse ; elle recycle les déchets organiques et établit une rotation équilibrée des cultures. Elle répond ainsi aux soucis de protection de l'environnement que partagent un nombre croissant de consomms-

L'agriculture biologique est reconnue depuis la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. La loi da 30 décembre 1988 a réservé l'utilisation de son label aux productions de la label aux producti ducteurs respectant un cahier charges homologué et acceptant un enntrôle de leurs conditions de

production. S'inspirant fortement de la légis-lation française, la Communanté

parté à 700 millians de francs en 1992 et à 1 milliard de francs en 1993.

2) Le fands de saildarité des communass de la région He-de-France sera financé à partir de 1992 par un prélèvement sur l'agriculture biologique par un règlement adopté le 24 juin 1991; ce règlement adopté le 24 juin 1991; ce règlement ne s'applique pour l'instant qu'aux produits végétaux mais son extension aux produits d'origine animale devra intervenir evant le 1<sup>st</sup> juillet 1992. Selon ce règlement, les termes

d'a agriculture biologique » ne pontront figurer sur l'étiquetage du produit que s'il est composé d'au moins 95 % d'ingrédients d'origine agricole issus de l'agricul-ture biologique.

Le marché de ces produits, aux-quels trois mille agriculteurs ont déjà choisi en France de se consa-crer, devrait s'accroître dans les prochaines années. Son développe-ment doit contribuer au maintien des activités économiques dans les zones rurales, notamment les plus fragiles, et doit favoriser l'aménagement du territoire.

Ce développement sera soutenn par un ocernissement de la recherche et de la formation. Il sera également encourage dans les l'environnement.

Deuxième médaille pour Catherine Plewinski et Anne Capron Après avoir remparté le

2 min 0 sec 34 (ancien recurre 2 min 0 sec 55), mais a été battue in extremis de 5/100 de seconde par la Danoise Mette Jacobsen. Cathe-rine Plewinski devait s'aligner jeudi dans le relais 4×100 mètres, avant de défendre ses titres européens sur 100 mètres papillan et sur





"Quand je serai grand, je construirai des voitures."

POUR UN DEPARTEMENT DE TOUS LES PROJETS Seine Saint-Denis

**CINÉMA** 

## Le réveil des monstres

Avec « Quai des Orfèvres » commence une rétrospective Clouzot : toutes les œuvres connues, plus un court-métrage et un film inachevé, « l'Enfer »

En 1933, une femme de trente ans, à la crinière rousse, à la vnix rauque et eassée, à la dictinn rauque et eassée, à la dictinn plaintive et turturée, détaille, an Bœuf sur le toit, les chansons de Bertnit Brecht et Kurt Weill avec une sorte de rage. Née à Sarreguemines, en Moselle, chanteuse de cabaret à Berlin à la fin des années 20, chassée par le nazisme, Marianne Oswald enflamme le Tnut-Paris, passe aux Folies Wagram et à l'Alcazar, interprète la première du Prévert mis en musique par Kosma et, en 1934, le Jeu de massacre. C'était, alors, une attractinn de faire. Mais les parules sonnent avec àpreté: «Arrêtez-vous les pauvres gensiles petits, les rotés, les sans pain! Arrêtez-vous les sans talent! les sans lit, les sans mit, les sans rien! Arrele:-vaus les sans talenti les sans lit, les sans mit, les sans mit, les sans rient Pour vous venger de vos blessures! Pour vous venger de vos malheurs! Pour saulager vos meurtrissures! Pour chasser toutes vos rancæurs! Yop la boum, dans la belle-mère, yop la boum dans le marie! yop la boum dans le honouier...»

On peut déjà s'étonner que la musique soit de Maurice Vvain, denmpnsiteur d'upérettes légères sans rapport avec cette révolte anarchiste. Mais si l'on sait que l'auteur des paroles est Henri-Georges Clauzot, alars, là, ça fait tilt! Car ce fameux univers noir du einéaste, celui où le bien et le mal n'ant pas de frontière définie, mais se mèlent en chaque être, il est déjà là....

Certes, le Cluuzot des années 30 ne se réduit pas à une chanson dont Marianne Oswald fit un brûlot. Il e été journaliste, il a écrit pour les chansonniers, il a travaillé comme scénariste et assis-tant aux versions françaises de films tournés dans les studios de Berlin en plusieurs versions euro-péennes, il a même réalisé un court-métrage. Il a déjà une grande experience professionnelle. S'il ne se fait pas, alors, un nom dans le cinéma français, c'est qu'il doit, en 1934, entrer dans un sanatorium. Il y passera quatre ans. A la veille de le guerre, Clouznt, rétabli, adapte avec Pierre Fresnay, qui réalise le film, une pièce d'Henri Lavedan, le Duel. Pas suffisant,

#### La révélation de Suzy Delair

C'est en 1941 que tout com-mence. Henri-Georges Clouzot est sullicité par Alfred Greven, le patron allemand de Continental Film, qui veut produire des films français de qualité, pour remanier le scenario du Dernier des six, film policier d'après un roman de Stanislas-André Steeman. Greven, évi-demment, connaît le Clouzot des versinns françaises à Berlin et eberehe, iei enmme ailleurs, le talent. Satisfait du travail achevé, il propose à Clouzot de devenir



Ginette Leclerc dans « le Corbeau ».

chef des scénaristes à la Continental. Aueune proposition ne lui venant d'ailleurs, Clouzot accepte. Cela lui vaudra pas mal d'ennus à la Libération, mais on ne va pas refaire mut l'historique (1).

« Chuzot, écrivain de l'image ». C'est une juste définition. Tous ses films vont s'appuyer sur des scéna-rios remarquablement construits et écrits, scénarios qui engendrent cette vision du monde noire et ambigué, ce style où le réalisme psychologique s'accompagne d'ex-ploration des abimes de la nature humaine et des pulsions sexuelles, d'une frénésie de passion, d'une odeur de timbeaux. Ce n'est pas Greven qui a soufflé tout cela. Pour le Dernier des six, la mise en scène nentre de Georges Lacombe se enntente d'illustrer l'intrigue policière avec liste de suspects et boite de nuit de rigueur. La patte de Cinuzot, adaptateur du roman de Simenon, s'allie à celle d'Henri Decoin, réalisateur des Inconnus dans la maison, pour une étude de mœurs au vitriol.

Mais Clouzot fait son premier mais ciouzot tait son premier coup d'éclat en réalisant lui-même L'assassin habite au 21, d'après un autre rinnan de Stanislas-André Steeman entièrement repeusé, où grnuille, dans une pensinn de famille de Montmartre, une fame inquiétante et dérisnire dans laquella on ne peut pas distinguer

les criminels des honnètes gens. Outre que ce film de 1942 révèle définitivement Suzy Delair, jeune chanteuse que Clouzot a fait débu-ter dans le Dernier des six, if ter dans le Dernier des six, il annonce, par bien des points, le Corbeau mais, le contrat «policier» ayant été rempli, Greven n'y vit que du feu. Il semble qu'il ait été réticent à produire le Corbeau (sur un scénario de Louis Chavance, écrit, rappelons-le, en 1937 sous le titre l'Œil du serpent et inspiré d'une affaire de lettres anonymes qui c'était passée à Tulle en nymes qui s'était passée à Tulle en 1923), sujet trop explosif sur la délation. Clouzot le tourna, pour-

S'il n'avait pas été en place à la Continental, il n'aurait pas pu le faire. La censure de Vichy n'aurait jamais laissé passer une étude de mœurs aussi «négative» (et elle aurait silrement bronché sur L'as-sassin habite au 21). C'est dans le sassa naoue au 211). C'est dans le Corbeau, nn le sait, que la fameuse scène de l'ombre et la lumière, avec l'ampoule électrique se balançant au plafond d'une salle se balançant au plafond d'une salle de classe, indique ce qu'on peut appeler la philosophie de Clouzot. Greven, qui avait, bon gré mal gré, enfanté ce ehef-d'œnvre noir, s'en mordit quelque peu les dnigss. Mais inopportun sous le régime de Vichy, le film l'était tout autant dans le climat moral de la Libération, où l'on ne badinait pas avec l'ambiguîté. Il fallut da temps pnur qu'nn accepte de vnir en Clouzot un cinéaste qui s'était souvenu d'Eric von Strobeim et de G. W. Pabet dans ses personnages marqués par des infirmités, tourmentés par des pulsions inavous-bles. Et si l'on revenait aux retronverait en terrain connu.

#### L'ombre et la lumière

Cette noirceur de Clouzot. vertiges du mal, les bizarreries de la sexualité, furent à la finis sa force et sa faiblesse. Sa force dans le Corbeau, dans Qual des Orfèvres le Corbent, dans Qual des Orievres
(qui marqua sa rentrée triomphale,
en 1947, avec un grand prix internationnal de la mise en scène an
Festival de Venise), cù il «trahit»
à nnu veau et génialement un
roman policier de Steeman pour
créer les inoubliables figures interprétées par Lnuis Jouvet, Suzy
Delair Simone Renant Bernard Delair, Simone Renant, Bernard Blier et quelques eutres utilisés à contre-emploi scion sa méthode; dans Manon (1948), nà il projeta l'bistnire d'amnur du roman de l'abbé Prévnst dans le bnarbier parisien de l'après-guerre (marché nuir, cambines, prostitution) et dans les aspects tragiques de l'immigratinu juive elandestine en Palestine, juste avant la creation de l'Etat d'Israël (ce film reçut le premier prix international au Fes-tival de Venise 1949); dans le sketch de Retour à la vie (1949) et dans les Espions (1957), où il se réfère à Kafka comme à Freud pour dire l'absurdité et l'horreur d'un monde moderne livré à des

Ce fut sa faiblesse dans le Salaire de la peur (1952), film aux qualités formelles indéniables, couvert de récompenses, mais où l'angoisse d'une situation réaliste et dramatique (le transport de nitroglyeérine dans des eaminns qui penvent, sous un choc, se volatili-ser avec leurs conducteurs) est ser avec leurs conducteurs) est trnp snuvent relayée par des scènes sado-masochistes; dans les Diaboliques (1954), où, reconstrui-sant à son idée un «thriller» fran-cais de Boileau-Narcejac, il a viré au naturalisme et à la terreur de Grand-Guignol – avec d'autant plus d'efficacité, il est vrai, que les interprètes, Simnne Signoret, Vera Clouzot, Paul Meurisse, sont abso-lument remarquables. Quand un style devient un système, on peut

En Clnuznt lui-même balancaient sans cesse l'ambre et la lumière. Adaptant, en 1949, une comédie Belle Epoque de Flers et Caillavet, Miquette et sa mère. c'est avec pas mal d'humour noir qu'il a filmé des pantins de boule-vard rose. Dirigeant Brigitte Bar-dot dans la Vêrité (1960), il a remodelé à sa manière ambigue un mytho sexuel qui ne lui devait rien, qui n'était pas de son temps. Après avoir commencé en 1964 l'Enfer, sur le thème de la jalousie qui devient perversion - qu'il n'a pas pu achever, parce qu'il était tombé gravement malade - Il entreprit, sous une autre forme, la Prisonnière (1968) – et ce fut sa dernière œuvre. Il déclarait, alors, « être passe par des épreuves de ce genre » et aussi avoir retrouvé la fui qu'il avait perdue. Pour dénonni qu'il avait perdue. Pour dénonclichés, à la limite, d'ailleurs, du voyeurisme. Il ne pouvait pas être un moraliste et ce n'est pas la dénonciation sociale oue l'nn ira admirer dans ses grands films noirs. C'est le perpétuel balance-ment de l'imbre et de la lumière, le sommeil et le réveil des monstres qu'il portait, sans doute, en lui. Comme ses personnages.

JACQUES SICLIER

(1) Tout ce qu'il faut savoir sur Conti-cental Film et l'affaire Clouzot se trouve dans la grande étude de Jean-Pierre Ber-tro-Meghit, le Cinéma sous l'occupation, éditions Otivier Orban, 1989, 160 F. ► Reflet Médicis, 3, rue Champullinn, 75005 Peris. Tél. : 43-54-42-34.

**PHOTO** 

#### Misonne le roi du paysage

Hommage à un paysagiste singulier né près de Charleroi

Seul photographe beige de la fin du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle reteriu par Baumnnt NewHall et Helmnt Gernsheim, Léonard Misonne naît le le juillet 1870 à Gilly, près de Charleroi. Fils d'un avocat il fait des études d'ingénieur à l'univer-sité de Louvain mais n'exercis-té de louvain présent D'abord jamais aucune profession. D'abord peintre, il garde toute sa vie la nostalgie des beaux-arts et mêne jusqu'à sa mort, le 14 septembre 1943, une existence qu'il qualifie lui-même d'a insipide et platement bourgeoises ..

La lumière est le dagme sur lequel se fonde toute son œuvre. Dès 1896, il définit son style et se Dès 1896, il définit son style et se cantonna dans un genre bucolique dont il ne variera plus. Porté par l'émotion quasi religiense que lui inspire la nature, il parcourt des kilomètres à vélo pour trouver, tôt le matin, les paysages de snn ebnix. Et prifiter du hain des rayons lumineux qui font vibrer le feuillage et lui permettent d'obtenir cet effet frisant, vaporeux ou scintillant que lui-même appelle le « finu-net ». Ses vues de canaux, labours et seènes traditionnelles de campagne lni valent l'épithète de campagne îni valent l'épithète de « poète de ln boue.».

Misunne ennenit ses œuvres comme des tableaux et s'octroie le droit de corriger le sentiment qu'il a d'un paysage. D'nù les eiels, auxquels il s'intéresse bien avant Stieglitz, et ces fameuses « équiva-lences» (1929), qu'il pread du toit de sa maison nu du sommet d'un terril voisin. Reflets de son âme, ces vues de firmaments, aussi variées que possible sont soigneu-sement rangées dans des albums. المراز المالية

ars the second

Freier bit states of a co

Barri Colonia de la colonia

Nament Germanner in

Transfer to the Automatical Control

Bemaland melek in Miller millige

A serger in the case

Married Section 1

Same fine is

SE THE PERSON OF THE PERSON OF

ABIN TOURS THE STREET The I story

good of profession and the con-

Little S. W. Commission of the Commission of the

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Franking burgaran

S. Stere

#### Un opuscule sur la pomme de terre

Les procédés techniques très élabores (bromure, charbon, buile, encre grasse) qu'il expérimente, autant que ses truquages, lui per-mettent de rehausser la matière et d'idéaliser une réalité anecdotique. Dans sa recherche d'effets de lumière et d'atmosphère, il va jus-qu'à faire repelndre une façade pour qu'elle lui convienne. La brume on le brouillard estompent les détails inutiles; lui-même retnuene ses personnages ou les ajoute à la plume. Militant pour l'unicité du tirage, il fixe leurs prix seins lenr valeur estbétique, en vertu du nombre et de l'état de conscrvation.

Personnage complexe, réactionnaire, faroueliement antimnder-niste ( «Le moderne raisonnable m'est sympathique. Mais l'ultramoderne, surtout par sa mesquinerie intransigeunte, est quelque chase d'ahurissant.»). Misonne édite entre autres un opuscule sur l'usage de la pomme de terre, col-lecte les artieles ditbyrambiques lecte les artieles ditbyrambiques sur son compte, se proclame illet-tré, mais abserve qu'aucun dessi-nateur nu peintre n'est aussi consu que lui a dans l'ensemble du monde ». Ses vues de villes, de pavés mouillés, de façades grises et de tramways le rapprochent de Demachy, Steieben et Heinrich Kuhn. «Ce. n'est pas le paysage que je phntngraphie mais le temps», finit-il par avouer.

Ce chantre néoromantique du pictorialisme fui longtemps le seul photographe belge connu et apprécié à l'étranger. Taxé de superficialité ou de faux romantisme, le «misninéisme» participe entièrement à la conception d'une photographie ou conception d'une photographic de la conception d'une photographic d'une photographic de la conception d'une photograph graphie qui entend rivaliser avec le dessin et la gravure.

PATRICK ROGIERS ► « La Couleur du temps », pho-tographies de Léonard Misonne. CNP, Palais de Tokyo. Juaqu'au

Parutinn soue le mêma titre d'un volume de le collection « Photo Copiee », texte Pool Andres, 111 pages, 180 F.



□ Une retrospective Bertrand Taver-nier. – Dans le cadre du Festival d'art et essai qui aura lieu jusqu'au 27 août, le Saint-André-des-Arts pro-27 aout, le Saint-André-des-Arts proposes une rétrospective Bertrand Tavernier intitulée « Que la fête continue!». Un clin d'eil à Que la fête commence, l'un des huit titres (sur les treize films qui constituent l'œuvre du réalisateur) présentés. 

> 30, rue Saint-André-des-Arts, PARIS-6. Tél: 43-26-48-18.
26 F la place, à trutes las 26 F la pinen, à tnutes ins

Diffestival de cinéma, deux places pnar le prix d'une. – Jusqu'au 10 septembre, le einéma Aetinn Rive-Gauche propose une rétrospec-tive, sponsnrisée par Gitanes, de films des années 40 à 70. On pourra rims des années 40 à 70. On pourra voir ou revoir en version originale snus-titrée, les œuvres de grands maîtres du cinéma américain, dont cette salle a fait sa spécialité, mais également des œuvres de Rennir, Carné, Bergman, Fellini ou Kuro-sawa. Le einéma propose une deuxième place gratuite. À condition senlement d'être deux.

► Action Rive Gauche, 5, rue das Ecoles, Parin-5. Tél. : 43-29-44-40.

D Festival du film de comédie de Vevey. - Une vingtaine de films eourts et longs-métrages - seront présentés au onzième Festival interprésentes au onzente : comédie de national du film de comédie de Vevey, parmi lesquels Une époque formidable, de Gérard Jugnot. Le jury, présidé par Benny Hill, attribuera les «cannes d'or» au meilleur film, à la meilleure actrice et au meilleur acteur. Le meilleur court metrage et le meilleur film suisse seront également primés. ▶ Du 27 soût su 1" septembre. Tél : 21-921-22-92.

## La peinture dans les caves

Une exposition solide là où l'on ne l'attendait pas : la rétrospective Geer Van Velde à Sigean (Aude)

jusqu'ici que l'étang et les plages, nu des foules stationnent chaque été sous un soleil féroce. Plutôt que de s'y carboniser obstinément l'épiderme, lesdites foules pourront désormais pénétrer un peu à l'intérieur des terres, entre les vergers d'abricotiers et les cyprès, jusqu'an lieu-dit le Hameau du Lac, où l'on ne voit du reste pas le plus petit lac. S'y rendraient-elles, elles découvriraient l'un des lieux d'ex-position les plus réussis et les plus inattendus de la réginn, une ancienne et immense cave de viticulteur. Il y fait frais - mérite non négligeable dans le Languedoc en été - et une lumière admirablement claire se répand dans les

Cette métamnrphose est l'œuvre d'un artiste, le peintre néerlandais Piet Moget. Il a acheté le lieu et l'a transformé. Dans l'une des caves, fortement bétannée, il a logé ses enflections, qui passent pour fort riches. Partout ailleurs, il a accroché sa première exposition, hommage à un compatriote, Geer Van Velde. Il l'a, naturellement,

De Sigean, nn ne connaissait teur obsédé de chronologie. Il a une pureté et une force d'évidence usqu'ici que l'étang et les plages, même si bien réussi, obtenu tant du manquent à d'antres, leurs de bons prêts, réuni de si deuses enntempuraines puurtant, plus séries de tableaux des années 40 et 50, que l'œuvre de Geer Van Veide en est comme transfigurée.

#### Silenciense monumentalité

Sur la foi de quelques exposi-tinos, dont celle du Musée d'art moderne de la Ville de Paris en 1982, no se souvenait de Geer, frère do plus célèbre Bram Van Velde, comme d'un peintre trop rangé, auteur de compositions géométriques à dominante grise, enutemplatif un pen mnuntane, ennemi du bruit et peu soucieux de sa notoriété. Ici, à la clarté du jnur, les toiles se révelant plus denses, le peintre plus voinprueux. Par touches superposées, par légers empâtements, il obtient une peau de peinture qui retient la lumière et luit déliciensement : on dirait un disciple de Mondrian converti à l'épicurisme pictural par l'exemple de Braque.

L'œuvre plait inégalement très bien aceroebée, en peintre cependant. Les compositions les attentif aux équilibres et anx plus simples, qui sont aussi les échos, et non point en conserva- plus abstraites, se distinguent par qu'au 31 septembre.

qui manquent à d'antres, leurs enmpliquées, agrémentées de courbes et divisées en plans éclatés. Quand, dans les années 40, le peintre s'applique à introduire dans son tableau des alinsions figuratives précises et nombreuses, il apparaît comme un héritier un peu tardif et timide du pustcubisme auquel il s'était initié à Paris à partir de 1925.

Mais quand il épure sa vision -et il n'a cessé de l'épurer jusqu'à la fin de sa vie, en 1977, – il atteint à une noble et silencieuse munumentalité. Des bleus éteints, des gris-rose, des ocres eux innombrables nuances, quelques rares rehauts de violet on de jaune plus vifs his suffisent pour capturer la lumière et suggérer un espace à peine ereusé per la perspective. Dans la paix de Sigean, ces peintures exigeantes ont trouvé une résidence à leur convenance.

PHILIPPE DAGEN ➤ Lieu d'art contemporain (LAC), Harneau du Lac, 11130 Sigean; tél.: 68-48-83-62. Jus-

La quête du bonheur

à Saint-Rémy de Provence

L'œuvre de Pierre Lesieur semble avoir trouvé cet été, à Saint-Rémy-de-Provence, un asile idéal en l'un des plus beaux hôtels par-ticuliers du dix-huitième siècle de la ville, dûment restauré. L'harmonie du lieu, en parfait accord avec les peintures, pastels, dessins, eauxfortes qu'il accueille, met en pleine valeur leur graphisme rafiné, la savante polychromie des compositions dant les mariages heureux de tons subtils dissimu-lent la fermeté des structures. Et l'hôtel Estrine convient à merveille aux formats géants.

Tout est recherche de bonheur dans l'art de Pierre Lesieur qui peut s'inscrire dans la lignée de Bonnard et de Matisse, mais d'un bonheur transcendé; et si le peintre ne peut se passer du réel, qu'il s'agisse de la présence féminine, d'objets rares ou de l'expérience d'une nature exotique ou régionale, e'est onur en extraire, en nale, e'est pnur en extraire, en abstraire les éléments plastiques dont l'ordonnance, en fin de compte, relève des seuls critères esthétiques. En fait fin cette vaste rétrospective qui résume près de quarante ans de travail.

► Contre d'art Présence Van Gngh, Hötel Estrine, Saint-Rémy-da-Provence. Jusqu'au 6 octobre 1991.

ine commande de 32 a GIAT Industrie

# **ECONOMIE**

#### BILLET

## Les salaires contre l'emploi

Deux chiffres publiés mercredi 21 août par le ministère du travail devraient contribuer à alimenter utilement le débat sur la montée du chômage.

Au cours du second trimestre 1991, l'emploi salarié, qui ne cessait de e'eccroître depuis 1988, a subi un net coup d'errêt. De mars à juin, le solde net de créations d'emploi a été nul, la hausse dans la tertiaire et dens le bâtiment étant effacée par una baisse de 0,7 % dans l'Industrie. En un en, le rythme ennuel de progression est le miniatère relève une très forte hausse du taux de salaire horaire (TSH): +-1,7 % contre + 1 % au trimestre précédent. soit l'augmentation la plus forte depuis 1985. En rythme annuel. le taux de salaire horaire, qui commande l'évolution du SMIC, progresse de 4,8 % (contre 3,3 % pour les prix),

L'essoufflement de la croissance économique s'est donc plus rapidement répercuté sur l'emploi que sur les rémunérations. Face aux difficultés euxquelles elles sont confrontées, les entreprises françaises préféreraient réduire leurs effectifs plutôt que peser sur les salaires. Hypothèse qui contredirait les affirmations des syndicats lorsqu'ile dénoncent la ment. Peut-on raisonneblement. refuser toute réduction du pouvoir d'achat et faire de la . défense de l'emploi une priorité

... ... Il faut cependant remarquer que le hausse du salaire horaire au second trimestre s'explique à hauteur de 0,4 % par «la forte progression des salaires dans le bâtiment ». Celle-ci est consécutive à la refonte des classifica-tions dans ce secteur, mais son impact devrait s'atténuer dans les prochains mois. Par ailleurs, les gaine de pouvoir d'achet (1,2 %) dégagés au cours des trois premiers mois de l'année vont être sérieusement érodés par la heusse de 0,9 point de la cotisation salariale d'assurancemaladie intervenue le 1" juillet.

Sans compter que la contribumaladie intervenue le 1ª juillet. tion eu titre de l'assurance chômage pourrait, elle aussi, bientôt s'elourdir.

· Néanmoins, il paraît clair qu'en période de basse conjoncture. l'emploi s'accommode mal d'un riale. Observation qui s'edresse aux syndicats mais aussi - il ne faut pas l'oublier - aux chefs d'entreprise.

# A Poissy, la semaine de quatre jours, quatre mois après

Expérience concluante, disent les dirigeants de Peugeot-Talbot. Les salariés sont plus réservés

véhicules fabriqués s'est accru de 25 % (1) et la productivité a fait un 25 % (1) et la productivité a fait un bond de 9 %. La semaine de quatre oona de 9 m. La semaine de quatre jours n'est pas une expérience. C'est un choix définitif, quelle que soit l'évolution du marché automobile n. Les réserves des pouvoirs publics, les protestations des syndicats, pas plus que « les polémiques stériles entre ergonomes savants » ne sauraient entamer la conviction de M. Daniel Eymery, le directeur de l'usine Peugeot-Talhot, à Poissy

Avec ses neuf beures et trentehuit minutes de travail effectif quo-lidien, le personnel étant affecté alternativement à l'équipe du soir (16 h 29-21 h 42) et à celle du matin (6 h 15-16 h 29), la semaine de quatre jours est « irréversible ». Guerre commerciale contre les Japonais oblige, il s'agit du « seul moyen de faire de Poissy une usine ompétitive au plan européen».

Cette nouvelle organisation du travail, introdoite progressivement entre le 22 avril et le 17 juin, a été ratifiée par la CSL, les autonomes et FO. En revanche, la CGT et la CETT indications Poissy, leurs appels à des débrayages n'ont guère fait recette.

Quant aux 6 000 onvriers - sur un effectif total de 10 215 salariés - soulagée, avoue cette jeune femme concernés par cette formule, ils ne paraissent guère enthousiastes.

«Dix heures de présence au travail, c'est long, surtout la muit, lorsque l'on quitte la chaîne à 2 h 40. Mais il faut s'y faire. on n'a pas le choix », souligne Michel, présent chez Talbot depuis quinze ans. "C'est surtout la vie familiale qui en pâtit, 1émoigne un contrôleur. Ce soir, je vais rentrer à 3 h 30 du matin. Demain, je me l'eserai à midi mais ma femme et les enfants seront partis, puis il faudra rejoindre l'usine. Quand arrive le troisième jour de congé, je suis complètement des la congé je suis complètement.

> L'instabilité des intérimaires

dans le cirage ».

«Avec l'équipe de jour, on profite quand même davantage de la troi-sième journée de repos, qui offre deux veck-ends de trais jours toutes les cing semaines. En fait, c'est une

L'accord automobile entre la CEE et le Japon

### Le japonais Nissan estime pouvoir produire sans limitation ses véhicules en Grande-Bretagne

vendues en Europe, plus connues, aoua le nom de « transplants ». M. Daniel Ward, porte-parole de Nissan Motor, la nouvelle société de distribution du constructeur automobile nippon en Grande-Bre-tagne, l'a affirmé mercredi 21 août.

Nissan, qui possède une unité de production à Sunderland, au nord du pays, prévoit de doubler, d'ici à l'an 2000, sa part sur le marché britannique pour atteindre 9 à 10 % de total des marchés de l'action dn total des ventes. Cet accroisse-

L'accord entre la CEE et le Japon mont devrait essenticliement être prévoit «spécifiquement» qu'il n'y a réalisé grâce à la production locale. Sur les six premiers mois de l'année de voitures japonaises fabriquées et vendues en Europe, plus conques aoua le nom de «transplants». contre 5,3 % au premier semestre de 1990.

> La lecture de l'accord CCE-Japon que fait ainsi le groupe Nissan est radicalement disserente de celle défendne par les antorités de Bruxelles (le Monde daté 28-29 juil-let dernier). Celles-ci affirment avoir obtenu de Tokyo la promesse que le scuil des 1 200 000 véhicules pro-duits localement en 1999 ne scrait

Selon une étude de l'INSEE

## L'industrie française a perdu un million d'emplois en vingt ans

années 80, l'industrie française reste vulnérable et accuse toujours un retard sur ses partenaires européens, indique une étude de l'IN-SEE publiée ce jeudi 22 août.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économi-ques, qui fait le bilan de «20 ans de croissance industrielle», l'emploi industriel représente désor-mais « moins de 18 % de l'emploi total » alors qu'il en représentait 24 % en 1970.

La sidérurgie et l'industrie textile ont perdu en vingt ans plus de la moitié de leurs effectifs. Quelques branches font figure de resca-

Disparition d'un million d'emplois sur vingt ans, très fort accroissement des échanges avec l'étranger: en dépit de la croissance retronvée an milien des croissance industrielle française a déclin est général. En dix ans, la croissance industrielle française a pris sept points de retard par rap-port à la moyenne de la CEE, souligne l'INSEE.

La tardive reprise de l'industrie s'est accompagnée d'une détériora-tion des échanges avec l'étranger. L'étude montre la faiblesse exportatrice des entreprises françaises: 250 des 135 600 entreprises expor-tatrices réalisent à elles seules la moitié du volume des exportations, et il suffit de 25 d'entre elles pour en atteindre le quart. Ce qui veut dire que près des trois quarts des firmes ne réalisent que 1 % des ventes hors frontières.

Le ministère de la défense ayant résilié le contrat

## Une commande de 92 chars AMX 30 à GIAT Industrie est annulée

SAINT-ETIENNE

de notre correspondant

Le ministère de la défense anticipe sur l'arrêt de la fabrication du char AMX 30 B2. Par une lettre adressée aux responsables de. GIAT Industrie, il vient de notifier la résiliation d'une commande
ferme de 92 chars AMX 30 B2 et
de 24 AMX 10 VOA L'arrêt de la
fabrication du char AMX 30 B2
avait été votée voici deux ans, lors
de l'adoption de la programmation
de la loi militaire. de la loi militaire.

Industrie, une perte de charge de M. Pechamat. 660 000 heures de travail et un manque à gagner de 1,1 milliard de francs, plus de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les établissements de Roanne et de Tarbes sont principalement concernés. L'arrêt de la chaîne de fabrication de l'AMX 30 B2 touche 150 personnes « directement productives à Roanne, selon le direc-teur de l'usine, M. Jacques Pechamat. Les salariés devraient être réaffectés dans l'immédiat à d'antres tâches à l'intérieur de l'établis-Les dernières livraisons devaient sement, au détriment du personnel des sociétés de services liées par contrat, « Aucun licenciement n'est

sente, selon les dirigeants de GIAT envisagé pour l'instant », précise

Pour M. Pascal Auroux, chef de. cabinet du maire (PS) de Roanne, M. Jean Auroux, cette annonce est à replacer dans le cadre de « manauvres préliminaires » lices à la préparation de la loi de programmation militaire. Scion lui, il « faire pression » sur ceux qui aurost à prendre position uitérieurement et il n'est pas « innocent » que cela se passe dans la ville du président du groupe socialiste à

VINCENT CHARBONNIER | de pouvoir d'achat ».

thème est pourtant devenu le cheval de bataille de la CGT et la CFDT. a C'est vrai, après huit heures de boulot, on ne voit plus rien. Impossi-ble de fignoler», assure un ouvrier. Fin juillet, 6 000 véhicules étaient soulagée, avoue cette jeune femme mère d'un enfant, venue chercher son solde de tout compte. Après deux mois, je n'en pourrais plus...» stockés sur une aire de l'usine pour y subir des retouches. Or, admet Peugeot, leur nombre ne dépasse

C'est d'ailleurs parmi les jeunes que les plus fortes reserves parais-sent se manifester. Fait révélateur, l'instabilité croissanle des intérimaires commence à inquieter la direction. Certes, les embauches à durée indéterminée (la semaine de quatre jours créera 2 000 emplois au total alors que le recrutement était pratiquement tari depuis 1978) sont assurées, bien que le niveau de qualification requis (CAP de métallurgie) ait, souvent, été revu à la baisse. En revanche, il faut remplature des la company de la company cer tous les mois les 350 à 400 inté-rimaires (un sur quatre) qui permettent d'assurer la production pendant que les dernières recrues suivent cròpais que les jeunes s'adapteraiem très vite. En fait, c'est le contraire : ils sont moins malléables que leurs parents », estime un militant CFDT. Sonvent originaires des quartiers difficiles du val Fourre, à Mantes, on des Mureaux, l'attitude de ces ouvriers de passage déroute et irrite à la fois la direction.

«Ce n'est pas un problème de salaire, car nous sommes au niveau du marché (2). C'est un problème d'image de l'industrie et surtout un phénomène de société, estimo M. Funery. Avec le divelamement M. Eymory, Avec le développement des prestations sociales, certains peu-vent vivre d'expédients tout à fait légaux. Ils ont de petits tout à juit ne se décideront à travailler que lors-qu'ils auront charge de famille. Quelques-uns viennent travailler quinze jours, pour s'acheter une gui-tare, et on ne les revoit plus...»

> La production perturbée

Soutignant que « les habitudes du personnel ont été chamboulées » et que celui-ci « n'n pas encore tout à jait pris le rythme », les responsables de l'usine jugent prématuré de dresser un premier bilan avant la fin de l'année. « Lorsque je traverse les ateliers, les gars ne piquent pas du nez dans leurs machines comme ils le font lorsque cela va mal. C'est un ans seus machines comme us le font lorsque cela va mai. C'est un signe qui ne trompe pas», insiste néanmoins M. Eymery. «El puis, poursuit-il, les unciens le savent bien: autrefois, on travaillait dix heures par jour et six jours sur sept et il n'y n pas eu d'héca-

Déjà passablement agacès par les a priori de leurs détracleurs, les pas que l'on puisse mettre en doute la qualité des voitures qui sortent des chaînes. A leur grand dam, ce

Le début des rencontres entre organisations syndicales

La CFDT et la CFE-CGC réclament des privatisations partielles

A l'issue de la rencontre prévue entre leurs denx organisations, MM. Paul Marchelli, président de la CFE-CGC, et Jean Kasper, secrétaire général de la CFDT, onl réclamé mereredi 21 août que l'Etat cède au secteur, privé une partie du capital des entreprises

Rappelant que ces sociétés ren-contrent des « problèmes finan-ciers » et doivent opérer des « compressions d'effectifs », M. Kaspar a estimé qu'une telle mesure « pourrait leur permettre de réinvestir en faisant face aussi aux problèmes sociaux». «L'Etat, a-t-il précisé, devrait garder la majorité du capi-tal. » Quant à M. Marchelli, il estime que ces privatisations partielles permettraient de « muscler l'appareil productif».

Par ailleurs, les deux confédérations ont renouvelé leurs critiques ne fait aucun doute qu'il s'agit de | à l'égard du gouvernement, dont la politique budgétaire « ne corres-pond pas à la gravité de la situation » et « n'ouvre aucune perspective à la création d'emplois ». Elles estiment cufin qu'il e n'est plus question de demander aux salariés de nouveaux sacrifices en matière Préférant les constructeurs américains aux européens

#### **British Airways** choisit Boeing et General Electric

British Airways, pariant sur le fulur, malgré les difficultés actuelles du Iransport aérien, vienl de passer à Boeing pour 4,2 milliards de livres (environ 42 milliards de francs) de commandes d'appareils : 24 nouvelles commandes de 747-400 - ce qui porte à 31 commandes fermes et 38 options ses demandes pour cet appareil - et surlout 15 Boeing 777 ( représentant 2.2 milliards de livres) et autant en option, pour remplacer progressivement de 1995 à 2002 les McDonneil Douglas DC 10 et les Lockheed Tristar actuellement en

#### Une baisse de 62 % des bénéfices

constructeur. Nous avons instauré la semaine de quatre jours et embauché 2 000 personnes au moment même où nous lancions la production de la Citroën ZX. Nous savons où nous altons. La qualité des volures admises dans le circuit commercial ne s'est pas dégradée, car les contrôles ont été renforcés, « a Si nous avions procédé à toutes ces embauches sans pour autant modifier les horaires, renchérit un porteparole de l'usine, nous aurions été confrontés aux mêmes difficultés. Pour ses futurs gros porteurs confrontés aux mêmes difficultés. Tour rentrera dans l'ordre après les vacances, début septembre.» Brilish Airways choisit ainsi le constructeur américain (qui a su S'il n'est pas question d'étendre la semaine de quatre jours à d'autres établissements du groupe PSA, les responsables de Poissy confessent non sans une pointe de fierté que plusieurs constructeurs japonais ont manifesté leur souhait de venir dès que possible étudier sur place la «formule Talbot». Inédite dans le total 72 commandes fermes et 65 options pour le 777) contre l'euro-péen Airbus. Et pour les moteurs de ces 777, la compagnie aérienne a préféré aussi le GE 90 d'un autre eméricain, General Electric (qui reçoit ainsi sa première commande, de quelque 300 millions de livres, pour le 777). Le hritannique Rolls-Royce, son motoriste paraît les intéresser vivement. De quoi inquiéter encore davantage ceux qui, comme cet inspecteur du travail de la région parissenne, crai-grent que la semaine de quatre traditionnel, qui a dû supprimer 6 000 emplois cette année, n'obtient, on consolution, que les moteurs des 747-400 (500 millions

> Parallèlement, la compagnie sérienne - qui dément tout lien entre les deux affaires - a conclu un accord de principe pour céder à General Electric sa division réparation de moteurs pour 272 millions de livres. British Airways, en quête d'économies oprès une baisse de 62 % de ses béné-·fices en 1990, cherche aussi à eéder sa division avitaillement, après avoir déjà annoncé la suppression de 4 600 emplois.

(2) Le salaire d'embauche d'un ouvrier atteint quelque 7 200 francs (6 200 francs net) en moyenne. Le personnel ayant suivi une fornation lui permettant d'occuper plusieurs postes perçoit en outre une prime égale à 5 % du salaire.

pas 1 200 en règle générale. « Le lancement d'un nouveau véhicule, ou la modification de l'organisation du travail, entraine inévitablement une période de perturbation, explique le constructeur. Nous avons instauré la constructeur de model et entraine et ambieu

«formule Talbot», Inédite dans le

monde de l'automobile, celle-ci

jours, «engrenage pernicieux, Inverse de la logique de la modernisation négociée», ne fasse malgré tout

(1) L'usine de Poissy a poné sa production quotidienne (Peugeot 205 et 309, Citro o ZX) de 1 200 à 1 450 véhicules/jour et doit prochainement atteindre le scuit de 1 500,

JEAN-MICHEL NORMAND



#### **NOTICE Nº 88**

#### PRÉSÉLECTION DES ENTREPRISES POUR L'EXÉCUTION DU PROJET DE DISPATCHING (TÉLÉMESURE ET TÉLÉCOMMANDE) **POUR LA VILLE DE DAMAS**

Suite à l'annonce nº 88 pour l'exécution du projet de dispatching (télémesure et télécommande) présélection des Entreprises pour les Eaux de Damas par un réseau de télécommunication et d'ordinateurs, Damascus City Water Supply and Sewerage Authority (DAWSSA) réinvite les Entreprises et les Joint-Ventures, spécialisées dans l'exécution des projets de cette nature et désirant soumissionner pour ce projet, de présenter leur demande pour la présélection qui sera la base, pour l'établissement d'une liste limitée d'entreprises admlses é soumissionner pour l'exécution du projet.

Dens le but de permettre au nombre maximum d'entreprises intéressées de participer à la présélection, DAWSSA annonce pour la seconde fois la prolongation de la dete de réception et d'envoi des formulaires de demande

Les questionnaires de présélection seront postés par avion ou remis sur place aux délégués des entreprises qui formuleront une demande par écrit ou par télex à l'adresse

Direction des Grands Projets Damascus City Water Supply & Sewerage Authority El Nassr Street, Damas SYRIE Télex: FIGDAM 411312 SY

Les questionnaires dument remplis et documents devront être remis aux bureaux de DAWSSA à l'adresse ci-dessus le 21 septembre 1991 au plus tard ou envoyés par poste aérienne au plus tard à cette même date.

La partie du coût du projet en devises étrangères est financée par un prêt du FONDS ARABE POUR LE DÉVELOP-PEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, BAHRAIN.

Après l'évaluation des documents, DAWSSA préparera une liste limitée des entreprises admises à présenter une

Ingenieur Adeeb Zein Al ABDEEN,

## La Bourse d'Oslo ouvre une enquête sur la deuxième banque norvégienne

La Bourse d'Oslo a ouvert une enquête sur la banque Christiana Kredilkassen, deuxième établissement bancaire de Norvège, pour savoir si cel organisme n'a pas violé la réglementation boursière sur le poblication d'informations pouvent conduire à des délits d'initié, au cours des douze der-

Cette décision a été prise oprès un week-end mouvementé ou cours duquel des rumeurs ont fait éint de pertes importantes et cette banque. Les autorités bour-sières evaient alors obligé Christiana à publier ses résultats semestriels prématurément, menaçant de suspendre la cotation de ses titres jusqu'à une clarification de la situation. Lundi 19 août, la banque révélait que ses résultets n'a cependant pas révélé le mon-semestriels s'était soldés par une tant de ce compte.

perte après impôt de 1,6 milliard de eouronnes (1,37 milliard de francs) cootre uo bénéfice de francs) cooltre uo benetice de 128 millions de couronnes pour la même période de 1990. Etaient annoncés également la démission du président Sverre Walter Ros-toft, remplacé par M. Borger A. Lenth, président d'Exportfinans, et l'apport, par l'Etat norvégien, d'une aide de 21 milliants de cond'une aide de 2,1 milliards de cou-ronnes destinée à renflouer la ban-

BCCI: la banque centrale bolivienne e en un compte en 1988. -La Banque centrale de Bolivie a eu un compte à la BCCI entre janvier et octobre 1988, a reconnu son gouverneur, M. Raul Boada, dans des déclarations au quotidien El Diario de La Paz. M. Boada

## Carrefour revend Montlaur au détail

Carrefour, qui avait repris, à la fin du mois de mars, la chaîne de magasins Montlaur, négocie actuel-lement evec les Docks de France la cession de sept des quatorze hypermarchés que comptait le groupe, mis en redressement judi-ciaire le 14 mars dernier. Ces magasins sont en effet de taille trop petite par rapport au créneau qu'exploite Carrefour : les grands

un magasin à Avignon, deux autres unités (Saint-Jean-de-Luz et Auch) eyant rejoint Guyenne et Gascogne.

Carrefour ne conserve donc plus pour l'instant que les quatre plus gros hypermarchés (Montpellier, Sète, Nimes, Port-de-Bouc), dont rop petite par rapport au créneau u'exploite Carrefour : les grands ypermarchés.

Déjà, le groupe présidé par le diffice d'affaires total équivant à celui de toujes les unités cédées. Le groupe, rappelle-t-on, a repris en juin Euromarché.

#### **EN BREF**

□ Le CNPF proteste contre l'avancement do paiement des cotisations suciales. - Le CNPF a fait connaître, mercredi 21 août, son désaccord avec la décision du gouvernement « d'avoncer de dix jours, des les échéances d'octobre prochain, la date de versement des cotisations de Sécurité sociale pour les entreprises de 50 à 399 sala-rlés », « Cette décision penalisante pour les entreprises et l'emploi est en complète contradiction ayec le discours gouvernemental sur le soutien et le développement des PME», car «la faiblesse des fonds dicaps de nos entreprises petites et moyennes», déclare le CNPF dans un communiqué.

Cette mesure va aggraver les difficultés des entreprises et aura donc « des effets negatifs sur l'emploi au moment même où le chomage alleint un niveau sans précèdent », ajoute le CNPF.

a Aide aux sous-traitants de Sud Marine. - Le comité régional de

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

TÉLÉTHON-POSTE

FCP COURT TERME RÉGULIER DÉDIÉ À L'ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM)

FCP court terme régulier à vocation caritative, TÉLÉTHON-POSTE a pour objectif d'alder les recherches poursuivies par l'Association Françeise contra les Myopathias pour lutter contre les maladies neuromusculaires et génétiques.

Comme suite à la décision du conseil d'administration de Ségur Gestion, TÉLÉTHON-POSTE a doi énavant la

possibilité d'inveslir plus de 5 % da ses actifs en parts d'autres OPCVM. Ceci offre davantage de souplesse à la gestion du londs et ne le soumet plus aux contraintes des OPCVM coardonnés. Cette mudilication n'altère ni sa vucation ni ses

Le conseil d'administration du 23 mai 1991 a décidé de fixer le dividende net par part à 12 francs. Il sara déteché le 26 août 1991 et versé à l'AFM le

Valeur de l'action au 01.08.91 : 539,85 F

LA POSTE

GESTION: SESUA GESTION

10.42 F

1.58 F

Ces 12 francs se décomposent de la façon sulvante :

**MODIFICATION OF LA NOTE O'INFORMATION** 

DIVIDENDE PREMIER EXERCICE 1990-1991

caraciéristiques techniques.

dividende

(CORRI) a annoncé, mercredi 21 août, des « concours financiers exceptionnels » en faveur des soustraitants el fournisseurs de Sud Marine qui ont une créance de 24 millions sur l'entreprise. Outre des gels et délais de paiement en faveur de 11 sociétés, des avances de trésorerie (500 000 francs maximum à 7,25 %) et des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) (1 million à 9,75 %) ont été consentis. Le conseil régional a annoncé aussi une avance de 6 millions de francs à l'Association des fournisseurs et

□ Précision : les benques françaises en Algérie. - Nous écrivions dans Le Monde du 22 août que les autorités algériennes avaient fait connaître leur autorisation donnée à Renault pour créer en Algérie un réseau de concessionnaires et aux trois grandes banques françaises pour ouvrir des bureaux. En fait, il s'agit pour les banques de la reconduction d'une autorisation restructuration industrielle dejà donnée par Alger en 1989.

itants de

#### NEW-YORK, 21 août L'envolée

L'échec du coup d'Etet en URSS s déclenché morcredi à Wall Street une véritable explosion de jole. D'un bout à l'eutre de la séence, le merché allait, sous l'evelanche des ordrea d'achets, mener un véritable train d'enter, seulement stoppé quelques instants par le système de coupe-circuits mie en plece depuis le krach de 7987, pour éviter les débordements de cours (à le baisse comma à la hausse). Ce qui se produisit à midi quand le «Dowa eut engrangé un gain de 50 points. L'indice des industrielles deveit feirs beaucoup mieux, en refranchissant, pour la skième fois de l'histoins, le barre des 3 000 points pour finalement s'établir à la cote 3 001,78 en progression de 88,10 points (+3,02 %), soit presque au plus haut niveeu de la journée (3 009,17).

C'est la plus forte hausse enre-gistrée depuis le 17 janvier der-nier. Elle fait plus qu'effacer les pertes sublee le 79 soût demler. Le bilen générel e été brillent, puisque sur 2 088 veleurs trai-tées, t 469 ont monté, alors que 256 baissaient et que 363 se bomeiant à reproduire leurs cours précédents.

précédents.

Simple réection à l'effet d'échec? Le question se possit autour du «Big Board». Quelques-un « craigneient que l'étet de grêce ainsi créé ne dure pas et que le marché, jugé surévalué, se retrouve rapidement plecé face aux dures réalités de l'environnement économique. Mais d'eutres, plus optimistes, estimaient que la Bourse new-yorkaise alleit continuer de profiter de l'impulsion donnée, d'eutant plus que l'espoir d'un assouptissement des conditions de crédit est toujours dans l'eir.

| VALEURS              | Cours da<br>20 soft | Opers du<br>27 août |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Alcos                | 84 5/8              | 65 1/2              |
| ATT                  | 38 1/4              | 38 1/8              |
| Boding               | 45 7/8              | 48 1/4              |
| Chase Manhistan Back | 20 1/4              | 21                  |
| Da Pont de Nemours   | 45 7/8              | 48 3/4              |
| Easteran Kodek       | 42                  | 43 3/4              |
| E0004                | 67 1/2              | 58 t/4              |
| Ford                 | 29 UZ               | 31 1/4              |
| General Sectric      | 70 VZ               | 72.7/9              |
| General Motors       | 36 1/4              | 37 1/2              |
| Goodyear             | 34 5/8              | 36 3/4<br>96 5/8    |
| BM                   | 96 3/4              |                     |
| TT                   | 67 5/8<br>67        | 59 3/8<br>57 3/8    |
| Motol Oil            | 63 3/8              | 66                  |
| Pitrar               | 86 1/8              | 69 7/8              |
| Schlarobinger        | 62 1/2              | 63 3/8              |
| HAL Corp. ex-Allegis | 128 1/4             | 133 6/8             |
| Union Carbide        | 20 3/4              | 22                  |
| United Tech.         | 44 5/8              | 48                  |
| Westinghouse         | 22 5/8              | Z3 1/2              |
| Xerox Corp.          | 53 5/8              | 54 1/2              |

#### LONDRES, 21 aoûr' 1

#### Accéleration du redressement

Les valeurs se sont fortement appréciées mercredi eu Stock Exchange, eoutenues per des espoirs d'une résolution pacifique espoirs d'une résolution pacifique de la crise soviétique et d'une reprise économique proche en Grende-Bretegne. Après l'ennonce per le précident russe Boris Etisine de la fuite des membres de le coalition, les veleurs ont bondi en début d'après-midi, réduisam légèrement leur avance à le clôture sur des prises de bénéfices. L'ouverture en forte hausse de Well Street et un large programme d'achet des courtiers Sheerson Lehman ont également contribué à la hausse du marché.

A la clôture, le marché avait pretiquement absorbé les fortes pertes de lundi, et l'indice Footsie des cent grandes valeurs e gagné 47,4 points [1.9 %] à 2 601,8.

#### PARIS, Paris 21 soût Flambée de hausse

L'annonce mereredi de l'échec complet du coup d'Etat en URSS a provoqué une spectaculeire flambée de hausse à la Bourse de Paris. Déjà réamorcé dès l'ouverture metinale (+ 0.80 %), le mouvement de reprise devait brutalement « accélé-rer vers 13 h 15 quand la nouvelle de la fuite des putachiates fut diffu-ser. L'indice CAC 40, qui naviguelt encore à 1,37 % au-dessus de son niveau de la veille, bondir d'un seul coup de 2,74 %, s vent quend même da réduire un peu l'ellure, puis de l'accentuer. A la ciôture, son avance atreignait 3,9 %.

nouvelles inquiétantes données par l'egence de presse coviétique TASS, rallée sur putschistes, l'ap-parent pourrissement de la situation en URSS, avsu déjà contribué à entretarir le mouvement de reprise technique enregietré le veille. Les comploteurs étalent-ils en train de

Après les cambistes, les boursiers se mirent donc à réver. On
comprend l'euphorie qui suivit. Pour
les etraderse, qui parient en techniciens, la Bourse o finalement fait
une bonne effeire. Le liquidation
générele du mois d'soût doit en
affet avoir lieu le jeudi 22. Gegnente
de 3 % à le veille des fêtes de l'Assomption, elle était encore perdente
de 1 % en fin de metinée avant de
se rééquilibrer, puls de redevenir
bénéficiaire (près de 1 %) en fin de
journée, e.Le ménage a été fait sans
douleur, ou presque s. conclusir un
gérant de portefeuille revenu en
cotastrophe pour les événements et
qui remeresist «Gorby», qu'il soupconnaît d'avoir pour manigencé,

#### TOKYO, 22 août 1

## Une hausse décevante

Une hausse decevants

Pour le trotelème journée consécutive, le Kebuto-Cho e monté jeudi 22, août. Comme partout, les feux de la hausse ont été nactivés par l'échac du coup d'État en URSS. Mais le mouvement ne s'est guère accéléré pour autant et à la clôture, l'indice Nikkei enregierreit une evence de 464, 17 (+ 2, 10 %), supérieure de 100 points à pelne à celle de le veille, pour e inscrire à la cote 22 515,77, soit eu-dessous de son niveau d'avant le putsch (22 814,37).

Sur le narquet les profession-

putsch (22.814,37).

Sur le parquet, les professionnels se disaient tous très décus.

«Le marché n'a pes répondu à nos espérances », expliqueit M. Wayne Reyner, etrader à la Sanyo Securities Co. lid. De l'avie générel, le poide des dernière scandeles boursiers ne s'est pes ellégé pour autant. « Il faudra d'autres stimulations pour continuer à monter », assurait un fondé de pouvoir. «Mais pas trop n'en faudra, car des ordres de vantes risqueraient alors de casventes risqueraient alors de cas-ser le mouvement.» Au plus, le Nikkel pourrail etteindre 23 000 points cette semeine. Même l'activité n'a pas répondu aux espoirs avec 350 millions de titres échangés contre 320 mil-lions la veille.

| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours du<br>21 août                                                       | Cours do .<br>22 août                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| od describer des | 1 040<br>978<br>1 430<br>2 670<br>1 350<br>1 670<br>670<br>5 670<br>1 560 | t 080<br>980<br>1 497<br>2 590<br>1 400<br>1 600<br>891<br>5 750<br>1 580 |

#### FAITS ET RÉSULTATS

O Le président de Continental Air-lices démissionne - M. Hollis Harris, cinquante-neuf ans, prési-dest de Continente la Airlices destrictes annuels de la Continente annuels des dest de Costisestel Airlises depuis un an, a démissionné mercredi 21 août, après l'annonce, le 20 août, d'us plan de suppressions de 600 emplois et de 133 vols quotidiess. M. Robert Fergeson lui succède. Selon Continennal Airlines Holdings, société-mère de la compagnie aérienne, cette démission devrait faciliter la réorganisation de Continental Airlines qui doit être présestée svant le 28 novembre. Contisental Airlines, qui s perdu 2,3 milliards de dollars en 1990 sous la protection de le loi sur les faillites.

 P&O lance une augmentation de capital de 6 milliards. - Le groupe P&O, premier transporteur maritime britannique, e annoncé mercredi 24 août une augmentation de capital de 604 millioes de livres (eles de 6 millioes de 1). de capital de 604 millions de livres (ples de 6 milliards de francs), sur la base d'une action pour trois anciennes à 435 pence. Au premier semestre, les bénéfices de P&O sont tombés à 73,1 millions de livres contre 132,1 millions sur le même période de l'année précédente, maigré une légère croissance du chiffre d'affaires (2,48 milliards de livres an lien de 2,35). Lord Sterting, président, a attribué la baisse à la guerre du Golfe, mais la division construction a été particulièrement touchée avec une perte d'exploitation de 3,5 millions de livres, au lieu d'un bénéfice de 27 millions, L'action de P&O a remonté à 563 pence. D Ecco : activité es hasse de

3.3 % au premier sententre. — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Ecco a atteint 5,5 milliards de frances se premier semestre 1991, en hausse de 3,3 % sur la même période de 1990. La quasi-tagnetien du l'avail temporier stagnation du traveil temporaire avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de francs (+ 1,4 %). surtout en Enrope, contraste avec la vive progression des activités de

sécurité et téléserveillance (929 millions, soit + 17,2 %) et de nettoyage industriel (174 millions soit + 20,8 %).

on AGF: le chiffre d'affaires a augusesté de 19 % ac premier semestre. — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe AGF s'est établi à 27,1 milliards de francs pour le premier seméstre 1991, soit ane progression de 19,2 % par rapport à la même période de l'aenée précédeste (22,747 milliards de frenes). A périmètre coctaet, le progression est de 10,3 %. Cet accroissement est do essentiellement à une hausse de 45,3 % de l'activité d'AGF International (7,769 milliards de francs contre 5,347 milliards en 1990), qui dépasse pour la première fois celle d'AGF IART (7,773 milliards contre 7,359 milliards). L'sugmentation de chiffre d'effsires des AGF International résulte notamment des acquisitions de Protection et Consorcio au Chili, de l'effet des achats au cours de l'année 1990 de l'Escaul en 8elgique et de Nem es Grande-Sretagne sinsi que de la restructuration des activités d'assurances en Irlande (ICI et Church and General). O AGF : le chiffre d'affairee a

et Cauren and General).

Il Allied-Lyoss et Seatory : de souwanx liens dans le thé. — Le groupe agro-alimenmire britannique Allied-Lyons a annoacé la signature d'un accord pour la distribution de thé dans la région Pacifique entre sa filiale eustralienne et la compagnie japonaise Suetory, confirmant le développement de liens commercieux entre les deus groupes.

O Bidermann: hansse de 16 % du chiffre d'affaires semestriel. — Le chiffre d'affaires semestriel du groupe textile français Bidermann leternational s'est établi à 2,1 milliards de francs, ce qui correspond à une hausse de 16 % sur celni de la même période de 1990, Sider-mann leternational avsit réalisé 1,8 milliard de francs de chiffre d'uffaires au premier semestre 1990.

## **PARIS**:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| Second marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>préc.                                                                                                                                     | Demier |  |  |  |  |  |
| Alcatel Citiles Armat Associes B.A.C. Bane Vernes Botron (Ly) Boisset (Lyon) C.A.Lde-Fr. (C.C.L. Catherson Cardir C.E.G.E.P. C.P.P.I. C.N.L.M. Codesour Candorame Creeks Dauphin Delrose Demochy Wornes Cle Devenley Devenley Delicos Edicions Befond Europ. Propulsion Financo Financoparis GFF (group fonf.) Grand Live | 3400<br>287<br>130<br>800<br>256<br>225<br>850<br>256<br>850<br>145<br>274<br>900<br>170<br>378<br>1500<br>390<br>797<br>319<br>135<br>200<br>255<br>122<br>130<br>169<br>370 | 3430<br>299<br>130<br>800<br>351<br><br>869<br>378<br>664<br><br>274<br>900<br>255 30<br>650<br>0<br>175<br>380<br>1440<br><br>797<br>319 10<br>120<br>204<br>255<br>120<br>130<br>171<br>130 | Incomb. Hässiere Incomp. Computer I. P.B.M. Loca investie. Locarnic Ments Conten. Motits Resal Rhore-Alp. Ecu (Ly) S.H.M. Select Invest (Ly) Serbo. S.M.T. Goupil Sopre TF ! Thermedor H. (Ly) Viol at Cle Y. Selament Groupe | 8255<br>142<br>807<br>245 10<br>70<br>103 90<br>146<br>380<br>710<br>296 40<br>170 50<br>99<br>370<br>130<br>270<br>318<br>265<br>195<br>88<br>743 |        |  |  |  |  |  |
| Gravograph Groupe Crigny Guinnoli t C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195<br>680<br>950<br>204                                                                                                                                                      | 195<br>700<br>950<br>206                                                                                                                                                                      | 36-1                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                  | AONDE  |  |  |  |  |  |
| Idanove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122                                                                                                                                                                           | 122                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |        |  |  |  |  |  |

| Notionnel 10 % Cotation on pourcentage du 20 ao |         |
|-------------------------------------------------|---------|
|                                                 | üt 1991 |
| Nombre de contrats : 93 581                     |         |

| COURS                 |                  | ECHE       | ANCES           |                  |  |  |
|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--|--|
| COOKS                 | · Sept. 91       | Dé         | Déc. 91         |                  |  |  |
| Dernier<br>Priorident | 104,58<br>104,44 | 36         | 4,68<br>4,52    | 104,72<br>504,28 |  |  |
|                       | Options          | sur notion | rel             |                  |  |  |
| PRIX D'EXERCICE       | OPTIONS          | D'ACHAT    | OPTIONS DE VENT |                  |  |  |
| INIA D INLINCACE      | Sept. 91         | Déc. 91    | Sept. 91        | Déc. 91          |  |  |
| 105                   | 0,24             | 0,24 1,03  |                 | 1,31             |  |  |
|                       |                  | A TEI      | RME             |                  |  |  |

| 13  | 346 |          | (MÁTIF) | • ; ;     | :`<br>`. |   |
|-----|-----|----------|---------|-----------|----------|---|
| € : |     | <br>Anit | - i     | Sentember |          | _ |

|   | Volume: 13 346      |   |                | (MAT               | MF)             | :    |    |                   |
|---|---------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------|----|-------------------|
|   | COURS               | · | Août           | $\overline{\cdot}$ | Septem          | vic: | Γ  | Octobre           |
|   | Dermer<br>Précédent | - | 1 729<br>1 692 | :                  | 1 743<br>1 763, |      | ij | 1 751<br>4-7185 ~ |
| , |                     | = |                | ==                 |                 | ==   |    |                   |

## CHANGES

Le retour sur la scène politi-que de M. Gorbatchev a fait chuter le dollar, jeudi 22 août, sur les places financières européennes et japonaise. A Paris, le billet vert s'échangeait à 5,93 francs, jeudi au cours des pre-mières opérations interbae-caires, contre 6,0300 francs au fixing de la veille.

FRANCFORT 21 soft 22 soft Dollar (cn DM) ... L 7803 1,7460 TOKYO 21 agût 22 agût Dollar (cn yens).. 137,18 136.75

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (22 agit).... \_ 8 IS/16-9 E/16 %

### BOURSES

PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 20 août 21 aoûi Valeurs françaises ... Valeurs étrangères ... (SSF, base 100: 31-12-81) Indice general CAC 452,55 459,26 (S8F, base 1 000 : 31-12-87) Indice CAC 40 ...... 1725,57 1 692,87

NEW-YORK (Indice Daw Jones) 20 soft 21 soft Industrielles 2 913,69 3 001,79 LONDRES (Indice e Financial Times a) 20 noût 21 noût 20 nott. 21 aoft t00 valeurs 2 55-50 2 661-90 30 valeurs 1 987-90 2 033,70 Mines d'or 181,30 173,20 Fonds d'Etat 85,61 85,65

33.5

TOKYO 21 noût 22 noût 

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                              | COURS                                                     | BUOF DO                                                   | · UM                                        | MOIS                                         | DEU                                          | X MOIS                                           | SD                                           | MOIS                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | + bea                                                     | + hant                                                    | Bap. +                                      | ou dilp                                      | Rep.+                                        | ou dip                                           | Rep. +                                       | on got" -                                        |
| \$ EU<br>\$ can<br>Yes (100) | 5,9455<br>5,1953<br>4,3493                                | 5,9475<br>5,1993<br>4,3524                                | + 185<br>+ 30<br>+ 70                       | + 195<br>+ 43<br>+ 79                        | + 380<br>+ 75<br>+ 147                       | + 400<br>+ 99<br>+ 165                           | + 1080<br>+ 210<br>+ 521                     | + 1140<br>+ 279<br>+ 568                         |
| DM                           | 3,3955<br>3,0148<br>16,5153<br>3,9046<br>4,5438<br>9,9736 | 3,3986<br>3,0166<br>16,5254<br>3,9077<br>4,5488<br>9,9799 | + 1<br>+ 0<br>+ 18<br>+ 27<br>- 93<br>- 143 | + 16<br>+ 7<br>+ 73<br>+ 43<br>- 71<br>- 114 | + 6<br>+ 3<br>+ 23<br>+ 77<br>- 177<br>- 242 | + 26<br>+ 18<br>+ 123<br>+ 101<br>- 148<br>- 197 | + 0<br>+ 0<br>- 5<br>+ 263<br>- 539<br>- 549 | + 52<br>+ 42<br>+ 293<br>+ 319<br>- 479<br>- 421 |
|                              | TA                                                        | HV F                                                      | EQ I                                        |                                              | MAN                                          | MAIE                                             |                                              |                                                  |

| • |        |                                                       |                                                                        | TO FOIL                                                                                                                       | 10101511 |                                                                                         |                                                                           |            | - 1                                                        |
|---|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|   | \$ E-U | 1/2<br>3/8<br>5/8<br>3/4<br>3/4<br>7/8<br>7/8<br>1/16 | 5 3/4<br>7 1/2<br>8 7/8<br>9 1/4<br>9 1/8<br>9 3/8<br>11 7/8<br>10 7/8 | 5 1/2 5 5/8<br>7 3/8 7 7/16<br>8 15/16 9 1/16<br>9 1/16 9 3/16<br>9 1/8 0 1/8<br>10 13/16 11<br>10 13/16 11<br>9 3/16 9 \$/16 | 9 1/16   | 5 11/16<br>7 77/6<br>9 3/16<br>9 1/4<br>9 3/8<br>8 3/16<br>11 3/4<br>10 15/16<br>9 7/16 | 5 5/8<br>7 9 1/4<br>9 1/4<br>9 5/16<br>7 7/8<br>11 3/4<br>10 5/8<br>9 1/2 | 5799981210 | 3/4<br>1/4<br>1/8<br>3/8<br>9/16<br>/<br>7/8<br>3/4<br>5/8 |

## LA BOURSE EN DIRECT

LE MONDE DE LA BOURSE

Suivez en direct l'évolution des cours de la Bourse

BOURSE

**36.15 LEMONDE** 

JERSE DI 21 AOU



• Le Monde • Vendredi 23 août 1991 21

# MARCHÉS FINANCIERS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MILLI                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) I'IIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOTEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                        | E DU 21 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours                    | s relevés à 18 h 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Companiation VALEURS priced con | F2 C00/05 +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Règlen                                                                                                                                                                                                                                                                    | nent men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | suel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS Cours<br>précid. | Premier Durnier % cours +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sept                            | 10 265 50 + 2 61 1320 De Bensida E 264 30 - 0 84 255 Dés P. 2 61 1320 De Bensida E 255 Dés P. 2 61 1320 De Bensida E 255 Dés P. 2 61 1320 Des P. 2 62 255 Dés | SOC   SOC | 5 20 340 Lafarga                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 90 239 50 347 7105 1705 1705 1705 1705 1705 1705 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 4 93 1600 SE 8 + 1 24 420 Sefaring + 5 72 410 Sefaring + 5 72 410 Sefaring + 5 76 970 Sefarin + 5 84 475 Sefarin + 5 85 475 Sence + 5 84 475 Sence + 5 85 475 Sence + 6 8 36 Sence + 112 67 Segaria (%) + 112 67 Segaria (%) + 112 67 Segaria (%) + 113 1320 Sence + 6 36 Sence + 1 38 Sence + 1 39 Sence Perior + 1 39 Sence + 1 4 4 4 4 5 Sence + 1 5 5 Sence + 1 5 Sence + 1 5 Sence + 1 5 Sence + 1 6 Sence + 1 7 Sence + 1 7 Sence + 1 7 Sence + 1 8 Sence + 1 7 Sence | 700   705   731   731   734   743   743   744   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745   745 | 205 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fall 114 50 tenders      | 24 55         24 55         24 52         - 27           429         432 50         - 51         - 51           378         80 10         80 10         80 10         - 61           96 50         95 50         + 19         - 19           21 25         21 90         - 4         - 4           29 30         311         - 6         - 771         - 75           47 10         785         - 46         - 37         - 46           771         795         - 46         - 37         - 46         - 37         - 46         - 46         - 46         - 37         - 46         - 53         - 53         - 46         - 46         - 46         - 37         - 46         - 46         - 37         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 22         - 20         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46         - 46 |
| 152   CMB Packs                 | 146 29   +1 97   540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 718 735 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 61 28   SCOA                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 26 27<br>600 600 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 + 6 73   58   Echo Bay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 20   53 50   51 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 2 59 117 Ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | emenuchi                 | 20/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VALEURS du nom. coupo           | Cours Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nier VALEURS Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Demier VALEUR                                                                                                                                                                                                                                                             | S Cours Demier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALEURS Freis incl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thet VALEURS             | Emission Rachat<br>Frais incl. net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obligations                     | CLM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Megnanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700                                                                                                                                                                                                                                                                       | trangères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A.A.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 994 19 Freciliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 832 43 61<br>27 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poste Gestion            | 61094 09 61094 09<br>10773 10 10762 34<br>110 89 109 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Emp. East 8,8%78                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rosaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228 60 Serias Group. SET Atmobios. 149 40d Testinero Inc 1520 368 60o 1270 74 West Rand Co. 1697 363 10 138 30 J. 1770 250 Bount Hydro En. 2016 Co.chery Bound. C Occal Fore. C Occal Fore. Charlouvery R. Cochery Bound. Copyria. J. | 121   125   125   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126 | Amplaude 619 06 Arbirospec Court T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1181 09 1144 11724 110521 41 10730 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 13157 1 | 17                       | Tr. 10476 37 10424 25 226 76 216 48 709 75 7579 91 553 61 5779 95 5579 91 553 61 507 61 484 69 13866 34 478 28 467 96 1629 74 13062 83 12986 95 22 689 18 1726 68 1726 68 18 1027 27 1007 13 405 39 394 64 144 84 1382 62 209 209 90 400 400 400 400 400 400 400 400 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

LA BOURSE EN

1515

## **AGENDA**

#### EXPOSITIONS

#### Centre Georges-Pompidou

Place Georges-Pompidou (42-77-12-33). T.l.j. sf mar. de 12 h à 22 h, sam., dim. et jours lériés de 10 h à 22 h. ANDRÉ BRETON. La beauté convulsive. Grande galene - 5- étage. Jusqu'au 26 août

CDLLECTIONS CONTEMPORAINES.

bre 1991. OASIS ET DÉSERTS D'EGYPTE. Photo-graphies de Rudolf René Gebherdt. Galene de la BPI. Juequ'su 7 octobre

LA PHOTOGRAPHIE EN MIETTES I. Photographie lacérée, pilotographie altérée. Galerie du Forum, rez-de-chaussée. Jusqu'au 9 septen are 1991. ALDO ROSSI PAR ALDO ROSSI. Galerie

du CCI. Jusqu'au 30 septembre 1991. SURRÉALISTES GRECS. Grand foyer.

Jusqu'au 23 septembre 1991.

#### Musée d'Orsay

1, rue de Bellechasse (40-49-48-14). Mer., ven., sam., mar., dim. de 8 h à 18 h, jeu. de 9 h à 21 h 45. Fermé le tundi. OESSINS DE CARPEAUX : LES

Edité par le SARL Le Monde Comité de direction :

Le Monde

Jacques Lescurne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat, directeur de la rédaction Jacques Guiú, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Jacques Amalric, Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction) Thomas Ferenczi, Philippe Herreman, Jacques-François Simor

Daniel Vernet (directeur des relations internationales)

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1899-1982) André Laurens (1982-1995), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEOEX 15 Tdl. : {1} 40-95-25-25 Télécopieur : 40-95-25-99

ADMINISTRATION:

1, PLACE HUSERT-SEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX T61.: [1] 40-85-25-25
Télácopieur: 49-60-30-10

ANNÉES D'ITAUE (1856-1982).

#### Musée d'art moderne de la Ville de Paris

11, sv. du Présidem-Wilson (47-23-81-27). T.J.; sf lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 30, mer. jusqu'à 20 h 30. Et LISSITZKY. Entrée : 30 F. Jusqu'eu 13 octobre 1991.

#### **Grand Palais**

Av. W.-Churchill, pl. Clemencesu, av. du Général-Elsenhower. JACQUES-HENRI LARTIGUE, Rhveges, (42-89-54-10), T.I.J. of mar, et mer, de 12 h à 18 h. Entrés : 12 F. Jusqu'au 18 août 1991.

#### MUSÉES

SAMUEL BECKETT. Filme et pièces pour la télévision, Galeries nationales du Jeu de Peume, piece de le Concorde (42-60-68-69), T.L.; et lun. de 12 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 18 h, sem., dim. de 14 h 30 à 18 h, mar. jusqu'à 21 h. Entrée : 30 F. Jusqu'eu 1 septembre 1891.

LA BRIQUE A PARIS. Pavilon de l'Arsenel, galerie d'actuelité, 21, boulevard Mor-land [42-76-33-87]. T.I.j. af kun. da 10 h 30 à 19 h 30, dim. de 11 h à 19 h. Jusqu'au 25 août 1991. CHEFS-D'ŒUVRE RETROUVÉS. Monet, Morisot et Reneir. Musée Mer-motten, 2, rue Louis-Boilly (42-24-07-02). T.I.i. ef lun. de 10 h à 17 h 30. Entrée :

T.I.; of km. de 10 h à 17 h 30. Entrée : 25 F. Jusqu'au 30 septembre 1891. LA COULEUR OU TEMPS, PHOTO-GRAPHIES DE LÉONARO MISONNE. Centre national de la photographie, Paleis de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson 147-23-36-53). T.I.j. of mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée). Jusqu'au 16 septembre 1991.

JEAN-LOUIS COURTINAT, PRIX NIEPCE 1991. Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.I.I. of mar. de 10 h à 17 h. Emrée : 25 F (comprennant l'ensemble des exposi Jusqu'au 19 septembre 1991,

DEFIRIÈRE LE RIDEAU. Décors et con-tumes de théâtre et d'opère. Caisse nationale des monuments historiques, hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine (44-LES STYLES DE BOUCHARD. Musée 81-20-00). T.J. st lun. de 11 h à 19 h. Entrée : 18 F. Jusqu'eu 15 septembre

JEAN DUBUFFET, LES OERNIÈRES ANNESs. Geleries nationales du Jeu de Peume, place de la Concorde (42-60-69-69]. T.I.]. sf lun. de 12 h à 19 h, sam., dim. de 10 h à 19 h, mar. jusqu'à 21 h 30. Entrés : 30 F. Jusqu'au 22 septembre

1991. FLAURE, PEINTURE 1959-1990. Musée du Luxembourg, 19, rue de Vaugeerd (42-34-25-85). T.Li. de 11 h à 19 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 27 août 1981.

20 F. Jusqu'su 27 soft 1991.
HORST. 60 ans de photographie. Musée des arts de la mode, 109, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.I.), af mer. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 25 F. Jusqu'au 9 septembre 1891.
LE MONDE SELON SES CRÉATEURS. Musée de la Mode et du Costume, Paleis Gallara, 10, av. Pierre-t-de-Serbie (47-20-85-23). T.I.), af lun. et jours fériée de 10 h à 17 h 40. Entrée : 30 F. Jusqu'eu 15 septembre 1991.
LA PHOTOGRAPHIE BELGE DES ORI-GINES A NOS JOURS. Centra retional

GINES A NOS JOURS. Centre national de la photographie, Palais de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-38-53). T.I.), af mer. de 9 h 45 à 1 h Entrée : 25 F (antrée du mueste). Jusqu'au 16 septembre 1991.

16 septembre 1991.

MARIO PRASSINOS. De l'atelier à la denation 1957-1985. Pavillon des Arts., 101, rue Rambutseu (42-33-82-50). T.J., ef lun. et jours fériés de 11 h 30 à 18 h 30. Entrée : 25 F. Jusqu'eu 22 septembre 1991.

PRIX NIEPCE 1991, PHOTOGRAPHIES DE JEAN-LOUIS COURTINAT. Centre parisonal de la rehommandia. Patris de

DE JEAN-LOUIS COURTINAT. Centre national de la photographie, Paiais da Tolsyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.U. sf mar. de 9 h 45 à 17 h. Entrée : 25 F (entrée du musée), Jusqu'au 16 septembre 1991. RENÉ-JACOUJES, RÉTROSPECTIVE. Palais da Tokyo, 13, av. du Président-Wilson (47-23-36-53). T.U. sf mar. de 10 h à 17 h. Entrée : 25 F. Jusqu'au 25 août

### PARIS EN VISITES

#### VENDREDI 23 AQÛT

« Les écrivains du cimetière Montpermasses, 10 h 30, entrée, 3, bou-levard Edgar-Quinet (V. de Langlede). « Circuit inhabituel à Montmartre. e Circuit inhantuel a Monthaute. Citée d'artistes, jerdine escrete et curiosités », 14 h, et 17 h 15, sortie du métro Anvers (Conneissance d'ici et d'ailleurs).

«Jardins et ruelles méconnus du Vieux Montmartres, 14 h 30, métro Lamerck-Cautaincourt (M- Cazes).

e La Marais en musique. De l'hôtel de Beauvais à l'hôtel de Suily en passent par le pisce des Vosges », 14 h 3D, métro Saint-Paul (M.-C. Lasnier).

e Le Grand Louvre, du donjon à la pyramide », 14 h 30, stetue de Louis XIV, face pyramide (Sauve-garde du Paris historique).

e L'égise et le quertier Saint-Gervais», 14 h 30, devent l'égise (A nous deux Paris). e Le grand tour du Merais, jardins,

 $\mathcal{F}^{\mathbb{R}^{N_{+}}}$ 

1

hôtele privés et le pisce des Vogges, 14 h 30, sortie metro Saint-Paul (I. Hauller). e Hôtels et jardins du Marais, Place des Vosgezs, 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du Passé).

e Rodin et Camille Cleudel », 14 h 45, Musée Rodin, 77, rue de Varenne (Tourisme culturel).

e Chapelle, grand amphithéêtre et ealone de le Sorbonna », 15 h, 47, rue dea Ecoles (D. Bouchard). e Une abbaye à l'origine d'un quar-tier et d'une économie florisseme ; le

fsubourg Saint-Antoine, eee pes-sages et ses métiers », 15 heures, 184, rue du Faubourg-Seint-Antoine. e Le pare Georges-Brassens : des abattoire hypophagiques eu parc urbeins, 15 heures, angle rue Bran-cion et rue des Morillons (Monu-

e Exposition : Passion mandchoue. Recons à tabec chinois », 15 heures, Musée Guimet, 9, place d'Iéna. (Paris et son histoire).

e Autour de Saint-Eustache et du forum des Halles », 15 heures, façade principale de Saint-Eustache, rue du Jour (Approche de l'Art).

« Promenade, de la place des Vosgae à la meison de Jecques Cœur», 16 heures; «Hôtels, jardins et ruelles du Marats sud», 17 heures, mêtro Saint-Paul/le Marats (Lutèce-Vi-

«Deux petits cimetières-musées : Saint-Fierre, apécialement ouver, et Seint-Vincent », 15 haures, aortia supécieure du funicipleire, rue du Car-dinal-Dubois (V. de Langlade).

**ADMINISTRATION:** 

1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY

94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Mitted Committees **Pour vous aider** préparer vos dossiers



Lous les mois, les Dossiers et Documents du Monde publient deux dossiers d'actualité, de quatre pages format quotidien, sur des pays, des faits de société ou des problèmes d'économie.

haque dossier contient les articles les plus significatifs du Monde. du Monde diplomatique et du Monde de l'éducation.

Avec les Dossiers et Documents, le Monde ouvre sa documentation et met ses archives au service du public. Les Dossiers et Documents s'adressent aux enseignants, aux étudiants, aux lycéens et à tous ceux qui, pour leurs travaux personnels ou leurs besoins profe veulent mettre à jour leurs conoaissances, reteoir l'essentiel el conserver une information durable.

1. place Hubert-Beuve-Méry 94859 lvry Cedex

Les Dossiers et Documents sont couremment utilisés dans l'enscignement secondaire. La plupart des sujets traités sont choisis en fonction des programmes scolaires. Ils constituent un complément utile des manuels, actualisent les derniers développements et signalent les statistiques les plus intéressantes.

Chaque aonée, les Dossiers et Documents publient un numéro « spécial exameos » qui fait le point sur l'économie des grandes régions du monde et de le France. Avec les chiffres les plus récents, les données les plus oeuves et les soulyses des spécialistes do Monde. Un numéro indispensable pour actualiser ses connaissances avant les examens.

Offre valable uniquement pour la France métropolitaire. Poer les DOM-TOM, l'étranger et les abonnements en nombre, nous contacter en (1) 49.60.32.90.

#### Imitation marbres et pierres dures TRAVAIL SOIGNÉ.

ANNE-MARIE IDOUX Maubles points .

CRÉATION-RESTAURATION

Bouchard, 25, rue de l'Yvette (46-47-

63-46). Mer. et sem, de 14 h à 19 h.

Entrée : 20 F. Jusqu'au 14 septembre

TECHNIQUES DISCRETES, LE DESIGN MOBILIER EN ITALIE 1980-1990.

Musée des Arts décoratifs, galerie d'actua-sté, 107, rue de Fivol (42-80-32-14). T.L.

sf mar, de 10 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jus-

CENTRES CULTURELS

AFFICHES ORIGINALES DES FILMS

DE PASOLINI. Accatone, 20, rue Cujas

(46-33-86-86). T.Lj. do .12 h à 22 h. Jus-

GUILLAUME APOLLINAIRE, SES

LIVRES ET SES AMIS. Sibliothèque his-torique de la Ville de Paris, hôtel de Larnol-

grion - 24, rue Pavée (42-74-44-44). T.Li. of dim. et jours fériés de 10 h à 19 h.

Entrée: 15 F. Jusqu'au 5 octobre 1991.

PROVINCES. 40 jeunes architectes. institut français d'architecture, 6 bis, rue de

Tournon (48-33-90-36). T.i.j. of km., mar. de 12 h 30 à 19 h. Jusqu'au 25 août

PÉRIPHÉRIE

JOUY-EN-JOSAS. La Vitages. Fondatio

Certier, 3, rue de la Manufacture (39-56-

48-46). T.l.j. de 12 h à 19 h. Entrée :

MEAUX. Hip-Hop Didt. Musée Bossuet, pelais épiscopal (64-34-84-45). T.I.j. sf mar. et jours féctés de 10 h à 12 h el de

14 h à 18 h. Jusqu'eu 23 septembre

PONTOISE. Œuvres impressionnistes

et post-impressionnistes des collections

des musées de Pontoise. Musée Pissarro de Pontoise, 17, rue du Château (30-38-02-40). T.i.j. ef lun., mer, et jours fériés de

14h à 18h. Jusqu'au 19 août 1991.

1991.

25 F. Jusqu'au 29 septembre 1991.

qu'au 1º septembre 1991.

cu'au 3 septembre 1991.

1991.

pour DECORATEURS. et PARTICULIERS Tel.: (1) 42-63-07-36.

## Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 76501 PARIS CEDEX 15

Tél. : (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F Edité par la SARL le Monde

> Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Capital social : 620 000 F

Principant associés de la société : Société civile « Les rédacteurs du Monde », Association Hubert-Bouve-Méry >

Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises, M. Jacques Lesourne, gérant.

75902 PARIS CEDEX 15 Të. : (1) 46-62-72-72 Tëlex MONDPUB 634 128 F TGélex : 46-62-98-73. - Société filiale le la SARL, *le Mondé* et de Régie Presse SA.

emission partisire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 6395-2037

Le Monde TÉLÉMATIQUE

PRINTED IN FRANCE Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33

**ABONNEMENTS** place Habert-Beave-Méry, \$4852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tel.: (1) 49-60-32-90 SUISSE-BELGIQUE AUTRES PAYS LUXEMB.-PAYS-BAS Voie normale-CEE

TARIF FRANCE 572 F 6 mois .... 890 F 1 123 F 1 560 F 1 620 F 2 086 F 1 23 2 960 F ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyez ce balletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

d'adresse définitifs ou provisoires : nos abounés sont invités demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

| <b>BULLETIN D</b> | ABONN | IEMEN | IT |
|-------------------|-------|-------|----|
| PP.Paris RP       |       |       | _  |

| Durée choisie : 3 mois 🗆                                       | 6 mois 🗆 1 an 🛭 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nom:                                                           | Prénom :        |
|                                                                | Code postal ;   |
| Localité :<br>Veuilles avoir l'obligeages d'ésrire tous les en | Pays :          |

| BULLETIN D                                                                                                         | ABONNEMENT                                               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| OUI, je m'abonne au Monde Dossiers et Docume                                                                       | nts pour un an (11 numéros) au tarif de 105 F seulement. |  |  |  |  |  |
| NORA                                                                                                               | Mode de règlement                                        |  |  |  |  |  |
| NOM                                                                                                                | ☐ Chèque bancaire ☐ Chèque postal                        |  |  |  |  |  |
| ADRESSE                                                                                                            | Date d'expiration                                        |  |  |  |  |  |
| CODE POSTAL L                                                                                                      | Date d'expiration                                        |  |  |  |  |  |
| LOCALITÉ  Bulletin et règlement à renvoyer sous envelope à :  Le Monde Dossiers et Documents - Service ebonnements | Date et signature obligatoires :                         |  |  |  |  |  |

- 2

Participation of the second

The result from the second

· ·

Cheering Chair Jen ; ;

والمراجع ومعالم المعالم المعالم الماسان

marketing of the second of the

William Marie To the Control

PARTITION OF THE PARTIES OF THE PART

A Physical Science Co.

والوادية والمادية

the property of the Asia Commencer

at the same of

198 3 20 700 her 1

AND STREET OF STREET

1. Fr 42 - 12 - 15 - 15

And the second

and the second second

20 1 12 12 1

A. 252

. 441

ere and the second

and the de

See of the

FRANCE-MUSIQUE

21.30 Concert |en direct du Festival de Le Roque-d'Anthéron): Symphonie pour cordes m 10 en si mineur, de Mendels-sohn; Concerto pour Cavier et orchestre en

sol. ; Gyorgy Sebok, piano.

FRANCE-CULTURE

fa mineur BWV 1956, de Bach : Concerto

pour piano et orchestre nº 20 en ré mineur K 469, Symphonie nº 17 en sol majeur K 129, de Mozert, par l'Orchestre de cham-

bre de Lituanie, dir. Saulus Sondeckis:

Nuits chaudes. Autour d'Ernest Chausson, Œuvres de

Chausson, Massenot, Oebussy, Albeniz,

20.00 Discothèques privées.

Jean d'Ormesson

# MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le vendredi 23 août 1991 Orageux sur l'Est et le Midi, averses dans l'Ouest



SITUATION LE 22 AOUT 1991 A 0 HEURE TU



Samedi : retour du beau temps. -Tout le pays consitre une belle journée, particulibrement les régione sixées au sud de le Loire. Cepandant les humes et même les broußards ou nuages bas seront fréquents au lever du jour des Pyrénées aux régions du

Au nord de la Loire, la matinée sera

1 1 1 E.

 $(u_i)_i = \partial_i (\lambda_i)$ 

lis rendront le ciel passagèrement nusgeux, mais cele ne gâchera pas trop la journée.

Les températures minimales Iront de 10 à 14 degrés (localement 8) au nord de la Loire, de 14 à 18 degrés au sud. Les meximeles atteindront de 19 à Le matin, les nuages seront encore nombreux sur les Alpes, puis le soleil 23 degrés dens le Nord-Ouest, 30 dens le Sud-Est, 24 à 27 degrés ail-

PRÉVISIONS POUR LE 24 AOUT 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES maxima - miaima at temps observé Valous extrêmes relavées entre la 22-8-91 le 21-8-1991 à 18 heures TU et la 22-8-1991 à 6 heures TU                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BIARRI<br>BORDE<br>BORDE<br>BORDE<br>BORDE<br>CARRI<br>CHERRI<br>CLEMO<br>LIMON<br>LIMON<br>LIMON<br>MARSE<br>NANCY<br>NANTES<br>NANCY<br>NANTES<br>PARIS-I<br>PERPIG<br>RENIES | FRANC 0 | 9 18 D D D 17 D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D C C D D D D C C D D D D C C D D D D C C D D D D C C D D D D C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D |              | 53<br>FIDER 30<br>FRANGE<br>53<br>5 32<br>5 32<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60 | 18 N N D N D C N N D D N D D D N N D D N N D D N N D D N N D D N N D D N N D D N N D D D D N N D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | MADRID. MARRAI MEXICO. MILAN MIGATRÉ MOSCOU NAIRON NEW-YOR OSLA PÉLIN BOJES STOCKHO SYDNEY TOKYO TUNIS VARSOUI VARSOUI VENSE | 35 35 39 39 39 39 39 39 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 | 17 D 18 D 25 N N 15 D D 12 D D D 12 D D D 12 D D 12 D D 12 D D D 12 D D 14 N C C D N 17 D 13 N |  |
| A                                                                                                                                                                               | B       | Ç<br>çici<br>couvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D<br>degrape | N<br>ciel<br>nuageux                                                                                                         | Orașe                                                                                                                                  | P                                                                                                                            | T<br>tempète                                                   | #<br>neige                                                                                     |  |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour le France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.) 18.00 Canaille peiuche.

# RADIO-TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : 
> signalé dans « le Monde radio-télévision » ; : Film à éviter ; u On peut voir ; u u Na pas manquer ; u u Chef-d'œuvre ou classique.

## Jeudi 22 août

22.15 Flash d'informations.
22.25 Cinéma : La Lion du désert. a
Film américain de Mustapha Akkad (1979).
Avec Anthony Quinn, Rod Steiger, Oliver
Reed (v.o.).
1.00 Cinéma : La Belle des belles. a a
Film italo-français de Robert Z. Leonard
11955). TF 1 20.40 Feuilleton: a Vengeance aux deux visages. Chentage.

22.15 Variétés : Bonjour les 70.
Année 1978.

Année 1978.

23.25 Documentaire: Histoires naturelles.
Aveyron, l'eau à la bouche, d'Igor Barrère et Jean-Pierre Fleury.

0.20 Journal, Météo et Bourse.

20.45 Documentaire : La Planète miracle. Des champs de lave à le terre cutivée.

Les richesses du sous-sol.

21.35 Cinéma: La Guerre de Murphy, m
Film britannique de Peter Ystes [1971].

Avec Peter O'Toole, Stan Philips, Philippe
Noiret. 23.25 Journal et Météo.

23.45 Concert : Julien Clerc eu Zénith.

FR 3 20.45 Cinéma : Le Jeune Cassidy w Film britannico-américain de John Ford et Jack Cardiff (1965). Avec Rod Taylor, Maggie Smith, Julie Christie. 22.30 Journal et Météo, 22.50 Téléfilm : Les Tueurs de l'autoroute. Des policiers à toute épreuve. 1.05 Musique : Carnet de notes.
Ballade m 3, de Chopin, par Jorge Bolet,

**CANAL PLUS** 20.30 Cinéma : Le Soleil même la nuit.

TF 1

15.15 Série : Tribunal.

14.25 Feuilleton : Côte Ouest.

15.45 Club Dorothée vacances.

19.00 Feuilleton : Santa Barbara.

19.25 Jeu : La Roue de la fortune.

20.00 Journal, Météo et Tapis vert.

0.45 Journal, Météo et Bourse.

13.45 Fauilleton : Falcon Crest.

14.30 Série : Le Retour du Saint.

16.20 Série : Drôles de dames.

19.00 Jeu : Question de charme. 19.30 Feuilleton : Des jours et des vies.

20.45 Jeu : Les Clefs de Fort Boyard. 22.00 Série : Palace.
Humour absurde, dans un hôtel de luxe.

14.40 Série : Justiciers et hors-la-loi.

20.05 Divertissement : La Classe.

20.45 Magazine : Thalassa.
Il était une fois... l'ile Maurice
L'ancienne lie de France aujourd'hui.

22.50 Traverses.
L'Univers intérieur, voyage à l'intérieur du corps humain. 4. La foie, une usine chimique polyvalente.

13.30 Cinéma : Le Messager de la mort. 

Film américain de Jack Lea Thompson (1988). Avec Charles Bronson, Trish Van Devert, Laurence Luckinhill.

15.45 Cinéms: Né pour vaincre. ## Film américain d'Ivan Passer (1971). Avec George Segal, Paula Premiss, Karen Black.

17.10 Documentaire : Drôle de nid.

17.35 Série : Sois prof et tals-toi.

15.30 Feuilleton : La Conquête de l'Ouest.

16.20 Magazine : 40- à l'ombre de la 3.

18.30 Jeu : Questions pour un champion.

17.10 Magazine : Giga.

20.00 Journal et Météo.

0.55 Journal et Météo.

13.30 Amuse 3 vacances.

21.40 Série : L'Ami Giono. Solitude la pitlé.

23.40 Magazine : Musicales. Spécial festivals (rediff.).

15.00 Jerry Lewis Show.

CANAL PLUS

22.35 Journal et Météo.

FR 3

18.35 Série : Maguy.

15.25 Feuilleton: L'Homme de la nuit.

18.10 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19.55 Divertissement : Pas folles les bêtes.

20.40 Jeux : Intervilles 91.
Bergerac-Carquefou.
22.40 Magazine : 52 sur la Une.
Les Mannequins : des flashes, des sourires et des larmes,

17.15 Serie : Texas Police.

.18.05 Feuilleton : Riviera.

18.30 Jeu : Une famille en d

LA 5 20.45 Téléfilm : Les Feux de la passion. Un riche producteur de pétrole enquête sur la mort mystérieuse de se fille, mariée à un

cturgien renommé.

23.35 Magazine : Ça vous regarde.
Thème : et Dieu est entre dans leur vie,
0.35 Journal de la nuit. 20.35 Cinéma : La Bataille

20.35 Cinéma :

La Bataitie de Merethon. 
Film franco-italien de Jacques Tourneur 
1959l, Avec Steve Reevee, Mylène 
Demongeot, Danièle Rocca.

22.00 Météo des plages.
22.05 Série : Le Voyageur.
22.30 Cinéma : Le Coucou, 
Film italien de Francesco Massaro | 1980).

0.05 Six minutes d'informations.

0.10 Série : Câlins d'abord.
2.00 Rediffusions.

LA SEPT 21.00 Documentaire :

2.00 Rediffusions,

Contes et légendes du Louvre. 21.15 Documentaire : Boîtes de conserve, reconversions I

21.30 Magazine : Dynamo.
22.00 Magazine : Mágamix, Spécial Londres.
22.55 Documentaire : Maestro. Verdi et le dix-neuvième siècle.

21.00 Dramatiqua. La Falsise de sable, de Hubert Haddad Irediff.), 22.40 Musique : Noctume. Festival internatio-

20.10 Le Pays d'ici. A Lussas (Ardèche), « les étets généraux du

nal de piano de La Roque-d'Anthéron. Inté-grale des sonates pour pianoforte (3º par-tiel, Sonate en ut majour K 279, Fentaisie K 475, Sonate en ut mineur K 457, Sonate en si bémol majeur K291, Sonate en ré majeur K576, de Mozan, par Malcom Bilson, pianoforte. 0.05 Du jour au lendemain.

Avec François George lla Traversée du désert de Mauriael (rediff.).

0.50 Musique : Coda. La via en bleu : Memphis Sim. 9, Mission-naire et ambassadeur en Europe (rediff.).

## Vendredi 23 août

18.30 Dessin animé : Tiny Toons. 13.35 Feuilleton : Les Feux de l'emour. 18.50 Top 50.

19.30 Flash d'informations. 19.35 Dessin animé : Les Simpson.

20.00 Sport : Football.
Match avancé de la 7- journée du Championnat de France : Lens-Saint-Etier 22.40 Flash d'informations.

Magazine : Exploits II. 23.00 Cinéma: Les Aventures
du baron de Münchhausen. 
Film britannique de Terry Gilliam (1988).
Avec John Neville, Eric Idle, Sarah Polley.

1.00 Cinéma : Izzy et Sam. 
Film américain de Joan Micklin Silver
[1988]. Avec Amy Irving, Peter Riegert,
Reizl Bozyk (v.o.).

LA 5

13.20 Série : L'Inspecteur Derrick. 14.25 Série : Sur les lieux du crime.

23.40 Sport: Boxe.
Chempionnat du monde des poids plume
WBC: Marco Villasana (Mexique)-Ricardo
Cepada (Porto-Rico); Championnat du
monde des lourds-légers IBE: James Pritchard (Etats-Unis)-James Warring (EtatsUnis), à Marbelle. 15.55 Série : Bonanza. 16.45 Youpil Les vacances. 17.45 Série : Cap denger. 18.15 Série : Shérif, fais-moi peur.

19.05 Série : Kojak. 20.00 Journal et Météo. 20.40 Journal des courses.

20.45 Téléfilm : Un magot trop convoité. Trois escrocs et un industriel malhonné Polar. 22.15 Feuilleton: Mystères à Twin Peaks.

23.10 Documents du monde. Gosses de Rio. La dure loi de la rue. 0.15 Journal de la nuit.

13.40 Série : Dis-donc, papa. 15.45 Veriétés : Bleu, blanc, clip. 16.45 Jeu : Hit hit hit hourra!

22.55 Cinéma : Le Trou. BBB Film français de Jacques Becker (1959). Avec Michel Constantin, Jean Kéraudy, Philippe Leroy. 16.50 Jeu : Zygomusic. 17.20 Série : L'Homme da fer. 18.10 Série : Mission impossible. 19.00 Série : Le Petite Maison

dans la prairie.
19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Cosby Show. 20.30 Météo 6.

20.40 Série : Le Saint. Casse-tête australien Templar mène l'enquête en Australie. 22.20 Météo des plages. 22.25 Série : Equalizer. 23.10 Magezine : Vénus.

19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.36, le journal de la région 23.40 Capital. 23.50 Six minutes d'informations. 23.55 Documentaire : Succès. Les extravagants. 2.00 Rediffusions.

**LA SEPT** 

14.40 Opéra : Le Ring. De Richard Wegner. 3. Siegfried. 19.05 Documentaire : Lucio Fontana ou le plongée dens l'espace. De Pierre Neel, 20.00 Documentaire :

21.00 Téléfilm : Mémoires d'un peintre. De James Scott, avec Phyllie Logan, Alex 22.20 Feuilieton : Diadorim.

FRANCE-CULTURE

20.10 Le Pays d'ici.
A Lusses (Ardèche), «Les états généraux du documentaire».

21.00 Dramatique.
Un air de blues dans la nuit, de Mikhall
Velitchkov (rediff.).

22,40 Musique : Noctume. Festival internation winsique : rectume, restival international de pieno de La Roque-d'Anthéron. Trio en sol mejeur op. 1 m 2, de Beethoven; Trio en ut mineur op. 101, de Brahms; Trio en mi mineur op. 92, de Saint-Saene, par le Trio Wanderer (Guillaume Sutre, violon, Vincent Coq, piano, Raphael Pidoux, violoncelle).

0.05 Du jour au lendemain. Avec Vincen Jacq (Odeurs d'encre, odeurs d'îles) (rediff.).

musique: Coda. La vie en bleu: Mem-phis Slim. 10. Le dernier boogle à Paris (rediff.).

#### FRANCE-MUSIQUE

20.00 Discothèques privées. Jean d'Ormesson. 20.00 Discothèques privees, Jean a umisson.
21.30 Concert (donné le 3 août lors du Festival de Montpellier): Le Palais hamé, étude symphonique op. 49, de Schmitt; Bacchus et Ariane, suite de ballet nº 2 op. 73, de Roussel; Gloria pour soprano, chœur et orchestre, de Poulenc; La Velse, poème chorégraphique pour orchestre, de Ravel, par l'Orchestre national de France, le Chœur de Radio-France, dir. Geoges Prêtre; sol.: Françoise Pollet, soprano.

0.07 Nuits chaudes. La tombeau de Virginia Woolf. Œuvres de Purcell, Weekes, Finzi, 9ritten, Peppys, Vaughan-Williams.

#### MOTS CROISÉS

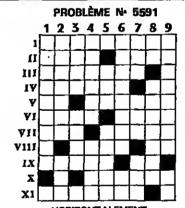

HORIZONTALEMENT I. Change régulièrement d'air. - II. Va parfois eu repeesege. Porté per des coursiere. – III. Faire le trou. – IV. Eus la rege. Occasionne des scènes. – V. Ancien accord. Avoir de l'appétit. - VI. Grandes personnee. Porte des sabots. - VII. Moyen de vaincre des obstacles. C'est peut-être le magot. - VIII. Un coin perdu. Conjonction. - IX. S'essurer un trevail è venir. Ses jours sont comptés. - X. Sources d'éner-gie. - XI. Causer une hémorragie.

VERTICALEMENT

1. S'activent dans le noir. - 2. Se jette à l'eau. Fait suer le monde. - 3. Peupient la cité. Fait passer aux aveux. - 4. Qui prouvent que l'on a fait du bon travail. Se relàva eprès avoir été jeté. - 5. Aide à faire la peau. S'obtient en chi jeté. - 5. Aide à faire la peau. S'obtient en chi jeté. faisant couler le sang. - 6. Quelqu'un qui se met à l'ouvrage. Note. - 7. Animal. A une triple nationalité. N'est pas toujours bon à pren-dre. - 8. Degré. La fin d'une époque. -9. Donne de l'encre. Que l'on peut donc faire connaître.

> Solution du problème nº 5590 Horizontalement

I. Centimes. - II. Hier. Unau. - III. Idoine. -IV. Fêlé. Roi. - V. Froufrous. - VI. Grues. -VII. Naissain. - VIII. Iléus. - IX. Immolerei. -X. Eues. Ego. - XJ. Ras. Essen.

Verticalement 1. Chiffonnier. - 2. Eider. Mus. - 3. Néologismes. - 4. Trieurs. Os. - 5. Fueil. - 6. Mue. Réale. - 7. En. Rosières. - 8. Sagou. Nuage. -

g, Işe. Sion. **GUY 8ROUTY** 

£ 4. . . .

## La folle opération de sauvetage de M. Gorbatchev par les autorités russes

Le vice-prasident et le pramier ministre russes, le colonel Alexandre Routskoi et M. Ivan Śilaïev, ont organisé, marcredi 21 août, una opération quesi militaire pour ramener à Moscou le président soviétique Mikhail Gorbatchev, isolé pendant soixante-douze heures dens sa résidence belnáaite de Foros. sur les bords de la mer Noire.

de l'anvoyé spécial de l'AFP

Lorsque l'échec de la «junte» esr apparu imminent avec l'annonce - inexacte - de la fuite des putschistes, le premier ministre Ivan Silaïev et le colonel Routskoï ont décidé précipitamment, en début d'eprès-midi, de partir pour la Crimée par un vol spécial, pour

#### LESSENTIEL

#### VOYAGE **AVEC COLOMB**

Au bord des mondes.....

#### ÉTRANGER

L'échec du coup d'Etat en Union soviétique. 3 à 10 La situation en Yougoslavie

Elections en Algérie Le gouvernament at las partis recherchent un accord ....... 10

#### LIVRES • IDEES

américainas : Jim Harrison • Histoires littéraires, par François Bott...... 11 à 15

#### SOCIÉTÉ

Le dalaï-lama en Dordogne Croissanca du bouddhisma tibétain dans le Périgord .....

#### COMMUNICATION

La réorganisation des chaînes publiques Négnciationa inrensivea

#### CULTURE Une rétrospective

Clouzot Trua las films du réalisateur de

#### **ÉCONOMIE**

La situation de l'industrie française Un million d'emplois perdua en vingt ens .....

Les syndicats et les privatisations La CFDT et la CGC favorables à La CFDT et la Coo revenue. une ouverture du capital dae entreprises publiques au privé..... 19

#### Services

Abondements .. Carnet ..... Loto... Marchés financiers ..... 20-21 Météorologie ...... 23 Mots croisés..... Radio-Télévision ..... Spectacles.....

La télématique du Monde : 3615 LEMONDE 3615 LM

Le numéro du « Monde » daté 22 août 1991 a été tiré à 638 617 exemplaires.

## forcer le décision en ramenant le président à Moscou.

La route d'accès à l'aéroport de Vnnukovo (sud de Moscou), d'nú partent les avions officiels, étant fermée par les chars, de nomhreuses personnalités invitées à participer à l'expédition sont arrivées en retard. Des diplomates des amhassades des douze pays de la CEE, seul le conseiller politique de l'ambassade de France, M. Michel-Yves Peissik, a réussi à arriver dans les temps.

Le ministre de la défense le maréchal Dmitri Iazov, le chef du KGB, M. Vladimir Krioutchkov, et le membre du conseil de sécu-rité M. Oleg Baklanov sont égale-ment partis en evion de Vnoukovo à 14 heures vers la résidence présidentielle de Crimée. Selon le personnel de bord, les trois hommes étaient détendus et ont « bien mongé ». Ils ont été arrêtés peu après leur arrivée en Crimée.

#### « Un traître et un saland »

Sur la piste de Vnoukovo envahie par les badauds, une quaran-taine d'officiers des troupes du ministère de l'intérieur, ralliés à la Russie, se tiennent eu garde-à-vous pendant que la délégation monte dans l'avion. Hormis les chefs de l'exécutif russe, on compte M. Valery Temirbatev, le représen tant personnel du président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarhatev, è Moseou, ainsi que MM. Vadim Bakatine, membre du conseil de sécurité soviétique, et Vladimir Lissenko, un des respon-sables du mouvement pro-Elsine, Russic démocratique. Deux cardio-Ingues font également partie du

Juste avant de monter à bord, le colonel Routskoi fait une courte déclaration: «Le marèchal lazov est un traître et un salaud.» Pour lui, le coup d'Etat a échoué parce que les officiers supérieurs ont refusé de suivre les ordres du ministre de la défense, le maréchal Dmitri lazov.

Profitent de la confusion qui journalistes occidentaux parvien-

### **EN BREF**

D Le prince Sihanouk à Paris le 9 septembre. – Le prince Siha-nouk, président du Conseil national suprême cambodgien (CNS), est attendu le 9 septembre à Paris, où il reocontrera M. Roland Dumas, ministre des affaires étrengères et co-président de la conférence de Paris sur le Cambodge, a-t-on appris mereredi 21 août dans la capitale française. Le prince conduire ensuite la délégation khmère à l'Assemblée générale des Nations unies, avant de retourner à Phnnm-Penh en novembre. - (AFP.)

D HATTI: nouveau président à la Chambre des députés. - Le socia-liste modéré Duly Brutus, un des principaux responsables du Parti nationaliste progressiste révolutionnaire haîtien (PANPRA), a été élu, mardi 20 août, président de la Chambre des députés haîtienne. Son prédécesseur, M. Ernst Pedro Casséus, avait démissionné le 16 août, eprès avnir été vivement conresté par ses collègues pour avoir suspendu, sous la pression de manifestants, une séance où les députés risquaient d'adopter une motion de censure contre le pre-mier ministre, M. René Préval. -

D PÉROU : cinq anciens ministres o PEROU: cinq anciens ministres serent jugés pour concussion. - Le Sénat péruvien a levé, mercredi 2t août, l'immunité parlementaire de cinq ministres de l'ancien président Alan Gareia, afin qu'ila répondent devent la justice des délits de «concussion» et d' «abus d'autorité». MM. Vasquez, acceles Morre Cibergozo et Angeles, Moran, Othegozo, et Rafio sont accusés d'avoir vendu des dollars sous-évalnés poor e favoriser l'industrie notionole ». Le Sénat devrait se prononcer sur la levée de l'immunité de M. Garcia, menacé d'être emporté par la vague de seandeles déclenebée autour de la Banque de crédit et de commerce international (BCCI).

- (AFP.) D NICARACUA : necupation d'une banque par d'anciens mili-taires sandinistes. Une cinquan-taine d'anciens militaires sandinistes occupent depuis mercredi 21 août la hanque de Granada, pour ohtenir dn gouvernement qu'il tienne ses promesses d'in-demnisation et d'octroi de terres

allure sur les routes montagneuses de Crimée pour la presqu'ile de Saritch où se trouve la datcha. Autorisé à poursuivre sa route au premier herrege de police, le convoi emprunte la route qui sernente vers la mer à travers un bois de cyprès et débouche sur une barrière électrique gardée par des soldats du KGB.

nent à se faufiler dans la cahine. A 19 h 15, le TU-134 de l'Aéroflot

se pose sur une des pistes de Bel-

bek, l'aéroport militaire de Sébas-

ropol

Passée une deuxième porte gar-dée cette fois par des gardes du corps personnels de M. Mikhall Gorbatchev, les hommes du prési-dent, équipés de talkis-walkie et d'armes entomatiques, voot et viennent dans les aliées qui relient les trois bâtimeots principaux du complexe balnéaire. Le vice-prési-dent Routskol et M. Ivan Silaïev sont recus les premiers en audience particulière pendant plus d'une heure, dans la résidence per-sonnelle des Gorbatchev, qui surplombe une belle piscine.

Après une ultime fouille an corps, le reste de la délégation est conduit sous bonne escorte jusqu'à la villa de trois étages. Les hôtes sont invités dans un bureau richement décoré, au deuxième étage de la villa. Les murs sont de marbre blanc et les parquets de bois précieux. A l'entrée du hureau se tient Irina, la fille do président.

« Je vous souhaite la bienvenue à tous », déciare avec un large sourire le président, qui o'a pas perdu l'habitude de s'aider des mains pour s'exprimer. A 0 h 20 jeudi (21 h 30 GMT mercredi), conséeration pour les autorités russes : Mikhail Gorbatchev monte dans l'avion de MM. Routskoï et Silaïev, avec sa femme Raïssa, sa fille frina et sa petite-fille Xenia. M. Gorbatchev a tenu que le chef du KGB, M. Vladimir Krioutchkov, co état d'arrestation,

STÉPHANE BENTURA

et de logements. Des centaines d'anciens membres de la résistance nicareguayeone (Contras) demandent aussi eu gouvernement de respecter les promesses d'aide qu'ils ont reçues lorsqu'il ont été démohilisés. - (AFP, UPL)

 SALVADOR : saisie de missiles sol-air de la guérilla. - L'armée salvadoricone a saisi mereredi 20 sont à San-Salvador un important stock d'armes de la guérilla du Front Farabundo Marti pour la tlbération netionele (FMLN), parmi lesquelles quatre missiles sol-air Sam 14, de fabrication soviétique. D'autre part, l'armée a annoncé que l'assaut de places fortes du FMLN dans l'est et le nord du pays avait fait seize morts parmi les guérilleros. - (AFP, UPI.)

63 % des Français ne font pas de différence entre la politique de M. Rocard et celle de M= Cresson. - Un sondage de l'IFOP, dont les résultats sont publiés par l'Express daté 22-28 août (buit cents personnes interrogées les 8 et 9 août), montre que, pour 63 % des Francais, la politique gouvernementale n'a pas change depuis la nomina-tion de M= Edith Cresson à Matignon par rapport à celle conduite par M. Michel Rocard. 53 % des personnes interrogées estiment que le nouveau premier ministre s'est exprimé de façon plutôt coura-gense, contre 31 %, qui lui repro-chent de l'avoir fait de façon plutôt choquante. 54% des personnes interrogées, contre 35%, a ne croient pas à l'ovenir de Mª Cresson comme premier ministre ».

**OUVERT EN AOÛT** DE LA SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VÈTEMENT

avec la garantie d'un grand maître toilleur

## **LEGRAND Tailleur**

27, rue du 4-Septembre, Paris - Opére Téléphone: 47-42-70-61. Du kadi au vendredi de 10 h à 18 h

## L'Echo inattendu de

e Censurer ? Baillonner ?" Contrôler? ... Trop terd l L'épo-que du monopole de l'Etet sovié-tique sur le presse et l'audiovisuel est révolue. Aucune autorité quel-conque n'osera désormais prétendre pouvoir faire taire toutes les voix indépendantes de ce pays la Epuisé par trois jours de combat pour continuer à diffuser cotte que coûte les émissions de Radio M Echo de Moscou, la première station de radio privée entièremant soviétiqua, ce journaliste n'en est pas moins optimiste et grisé. Partout, assure-t-8, dans les différentas républiques, des médies indépendants ont su vio-ler le censure décrétée par les putschistes et prendre le maquis. Partout, photocopieuses at télé-copieurs ont fonctionné à pieln régime pour patier la suspension de certains journaux pheres de la parestrnīka (las Nouvalias de Moacou, la Komaolmoiskais Pravda...) et diffuser envers et contre tout, sur des feuilles sim-ples recto-verso distribuée dans les rues, ou glissées à l'intérieur de publications moins menades, un minimum d'informations at des appels à la résistance. Partout enfin, de jeunes radios pri-vées ont su échapper au musella-ment sous le regard envieux de certains personnels des chaînes publiquas da Goatalaradio (80 000 salariés dans le pays), hebituéa pourtant à courbar l'échine. Encore s-t-on pu remarquer la aussi, entre deux concerts de musique classique et la lecture de communiquée officiale, qual-

ques images sur les mainfesta-tions populaires devant le Parle-ment da Russia sinal qua des

extraits - pourtant interdits - des

discours de Boris Etsine, Autant de fissures et de marifestations de dissidance inimaginables an des temps pas si lointains et accueilles favorablament par la

J'information a paru évoluer d'haura an heura, c'est néan-mons Radio M Echo de Moscou qui semble avoir mérité la palme de la résistance au dispositif de la censure. C'est cette petite sta-tion, créée il y a tout luste un an (1) par une polgnéa de journa-llatas indépandants décidéa à profiter de la brèche cuverte par la loi sur la presse, qui est deve-nue en quelques heures le réceptacle et le diffuseur le plus actif d'Informationa aur la crise an

#### « Nons croyons en la démocratie »

Suspendue quelques heures le 19 acût après avoir opposé une fin de non-recevoir aux-représentants du KGB venus la prier d'arguar de problèmea techniquea pour fermer volonizirement l'an-tenne; libérée le landemain grâce à l'intervention de fonctionnaires du ministère de télécommunica-tions; arrêtée à nouveeu dans la nuit du 20 au 21 août, mais de ratour aur las ondas vers 3 heures par l'intermédiaire d'un canal téléphonique, puis d'un nou-vel émettaur, l'armée a'étant

r Pas une seconde, l'idée d'abandonner ne nous a efficurés, taconta Sargual Korzoun, aon rédacteur en chef. L'anjeu était trop grave et la démande d'information démesurée. Des correspondants nous appeleient de par-tout : Leningrad, l'Ukraine, les Paya baltee où nous sommea recua an ondee courtes... Dea reporters de la station sillormaient Moscou et nous appelaient pério-

diquement; des étudients regropaient les informations des différentes agences, tandis que des députés, enfermés dans le Parle-ment de Russie nous apportaient ment de moste income de la seconda avons même accueilli à la station des arregistrements effectués par des salariés de Gosteleradio mais impassables sur les antennes officielles.»

Pandant trois jours, Radio M. Echo de Moscou, transformée en ruche, est donc devenue, pour la plupart des Moscovitee mais aussi dans d'autres Républiques. le seul canal crédible d'informa tions émettant à l'intérieur des frontières soviétiques (2). Sergue Korzoun insiste sur le qualific tents. Aucun de nous n'appartient à un mouvement ou à un parti quelconque. Nous croyons simplement en le démocratie et n'avons de compte à rendre à paraonne puisqua la atetion, financée aujourd'hui par la publicité, équilibre son budget. La population e désormals goûté à l'information libre. Elle ne pourra plus e'en passer. »

ANNICK COJEAN

(1) Radio M Echo de Moscou a été créée le 22 aoûr 1990 avec le soutien du journal Ogoniok, de la faculté de journalisme, de l'association Radio proche du ministère des télécommunications et de la marie de Moscou. cations et de la mairie de Moscou.

(2) Alors que la plupart des autres radios et télévisions privées out été prestement fermées, les trois stations musicales créées à Moscou à l'intinative d'investisseurs français ont pu continuer à émetire librement: Europa Plus Moscou, M Radio et Radio Nostalgie qui émet sur une fréquence de Radio Moscou Internationale. Aucune d'antre éléu se diffuse cependant d'informations. Trois radios internationales – la 186C, Volce of America et Radio Liberty – semblent également avoir été très suivies par la pogulation.

Pour des citations abusives dans leur livre « Dieu et la science »

## Les frères Bogdanov et les éditions Grasset condamnés

Les éditions Gresset et las frères Igor et Grichka Bogdanov ont été condamnés per ordon-nance de référé, le 16 août dernier, à payer 50 000 francs de dommages et intérêts aux éditions Fayard, e t-on appris mercredi 21 août.

Les éditions Fayard avaient asai-gné les éditions Grasset le 7 août, demandant au tribunal le retrait de la vente du hest-seller des frères Bogdanov Dieu et la science - un livre d'entretiens avec l'aca-démicien Jean Guitton, vendu à plus de 200 000 exemplaires - et one indemnité provisionnelle de 200 000 francs. Elles reprochaient à l'éditeur et aux auteurs d'avoir à l'éditeur et aux auteurs d'avoir reproduit ou paraphrasé des passages entiers d'un ouvrage publié par Fayard, la Méiodie secrète, du à l'astrophysicieo Trinh Xoao Thuan. Me Marie-Andrée Culié, juge des référés, a estimé dans ses attendus qu'a il est constant que des emprunts ont été faits par lgor et Grichka Bogdanor à des passages de la Mélodie serrite sous forme de textes d'introduction aux différents chapitres ». Et que a si différents chapitres ». Et que « si ces passages sont imprimés en Itali-que, ils ne comportent ni guille-meis, ni citation d'anteur».

L'originalité de cette oouveile L'originalité de cette oouvelle affaire de plagiat, qoi oppose, cette fois, deux fihales du même groupe Hachette, poste sur l'argumentation présentée par les fières Bogdanov. Les deux auteurs reconnaissent, en effet, «l'existence de certaines analogies», qualifiées par eux de «résonances inopportunes». Mais, expliquent-lls, « le sovoir scientifique constitue un corpus de connaissances ou sein duquel les vulgarisateurs prélèvent des éléments communs. Ce sont les livres qui sont originaux, rarement les qui sont originaux, rarement les éléments qui les composent».

Igor et Grichka Bogdanov semblent avoir une conception un peu extensive de ce « corpus de connnissances ». Le Canord enchaîne revele en effet, dans son édition du 21 août, que teur livre comporte également de très larges extraits d'un aotre ouvrage, un livre d'un journaliste américain, Michael Talhot, publié en 1989 par Flammarion sous le titre l'Uni-vers : Dieu ou hasard. Certains de ces extraits sont même mis dans le bouche de Jean Guitton.

Les passages incriminés par le Cunned enchoiné proviencent, rétorquent igor et Grichka Bogdanov, d'«un rapport publié par la Fondation scientifique américaine en 1979 sous le titre «Science, o five years outlock». Un exemple, dans leur esprit, de ce «corpus» dans leurel its auraient puisé, de concert avec Michael Talbot. L'ennui, comme le souligne M. Claude Durand, directeor des éditions Fayard, c'est que leurs textes reprennent exactement les mêmes termes que... la traduction fran-çaise du livre de Michael Talbot public par Flammarion.

## Le droit

S'il est vrai que les scientifiques, pour leurs travaux, et les auteurs oo vulgarisateurs puisent large-ment dans les publications anté-rieures, que les chercheurs bapti-sent d'ailleurs « la littérature », c'est pour en extraire des informations, pas pour en recopier des passages entiers. Et tout texte scientifique comprend, en exergue, la mention des sources d'informa-

et la déontologie

**BOURSE DE PARIS** Matinée du 22 août La hausse se ralentit Poor la troisième séaoce de uite, la Bourse de Paris s'est jeudi

matin nrientée à le beusse. D'abord plus lent (+0,67 %), le mouvement s'est de nouveau accéléré et sux alentours de 1t heures, l'indice CAC-40 enregistrait une avenue de 0.96 %.

l'indice CAC-40 enregistrait une avance de 0,96 %.

Le marché profite toujours de l'état de grâce causé par l'échec du coup d'État en URSS. Mais le 22 soût est le jour de la liquidation générale du moia d'août. Après 6,15 % de hausse en 48 heures, le facteur technique a forcement joué et des ventes bénéficiaires se sont produites. Encore perdante la veille à 13 heures, cette liquidation est redevenue cette liquidation est redevenue gagnante de 2,32 %, ce, pour la première fois depuis le mois

Hausse de Galeries Lafayette, SAT, Majorette, Fivea Lille, Pinault, Euromarché. Baisse de Concept SA et de CSEE.

tions de l'auteur. «Le droit comme la déontologie protègent la forme des textes, sinon le fond, mais ils n'arrivent pas d le comprendre», souligne M. Claude Durand.

Le directeur des éditions Fayard ne se satisfait pas de la proposi-tion des frères Bogdanov et des éditions Grasset, qui se sont enga-gés à esupprimer ou modifier, dans les prochaines éditions, les écrus litigleux et d insèrer des remerciements pour la contribution de Trinh Xuan Thuan ». Uo dossier de plagiat de donze pages ne mente pas « des remerciements, mols des excuses », souligne M. Durand, qui envisage un nou-veau recours devant les tribunaux, à moins, nous a-t-il dit, que les deux anteurs « ne reconnaissent publiquement leur faute et présen-tent des excuses d M. Trinh Xuan Thuan ».

Jean Guitton, qui vient d'avoir quatre-vingt-dix ans, est jusqu'à présent épargné par ce scandale. Il o'a pas été assigné. « l'ai beaucoup de respect pour lui. Je crois qu'il o été manipulé dans toute cette histoire », déclare M. Durand.

JEAN-PAUL DUFOUR

#### MODE LA SOLUTION "IDEALE" EXISTE Vous appréciez la Mode,

mais vous exigez la qualité + la création + les prix... RODIN vous les offre sur des quantités époustouflantes de tissus présentés dons son immense magasin. Une variété prodigieuse,

l'exubérance des couleurs, le plaisir des fantaisies, et toujours les prix, des prix qui permettent vroiment d'acheter "décontractée." depuis 30 F le metre.

36. CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS

STATE OF THE PARTY AND ADDRESS.

supports to the contract of

ED PRESIDEN

mer berner in the

3 tad : 5 . . . Ingergage ...

113. 9. 5. 5.

All and the Artest A. T.

State Law State

Contraction on the

giostic + .

3:2%....

Ea T

Sie warmen

Denin L

BER THERE

The state of the s

22m;

A Transport

And Maria Control of the Control of

135 245 E. S.

Secretary Secret

Alar Co. P.

Paine . ......